

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



2864 f. 4



|  | • |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# POÉSIES FRANÇOISES

DES XVº ET XVIº SIÈCLES

# RECUEIL

DE

# POÉSIES FRANÇOISES

DES XVe ET XVIe SIÈCLES

Morales, Facétieuses, Historiques

RÉUNIES ET ANNOTÉES

par MM.

ANATOLE DE MONTAIGLON

et

JAMES DE ROTHSCHILD

TOME X



#### PARIS

PAUL DAFFIS, ÉDITEUR-PROPRIÉTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE ELZEVIRIENNE

7, rue Guénégaud

M DCCC LXXV

+4-11-1909

.



J'allais terminer le glossaire et la table qui devaient composer le dixième et dernier volume du Recueil d'anciennes poésies des XVº et XVIº siècles, quand M. James de Rothschild a bien voulu me faire une proposition si gracieuse et si honorable pour cette collection que je ne pouvais la refuser. Il a bien voulu mettre à la disposition de la Bibliothèque Elzévirienne non-seulement les plaquettes qui font partie de son cabinet, mais, ce qui est encore plus considérable, les copies de nombreuses pièces du même genre qui sont éparses dans diverses collections francaises ou étrangères, copies que je n'aurais pu recueillir et qu'il avait prises en vue d'un grand travail bibliographique qu'il se propose de publier sur les poésies anonymes du XVº et du XVIº siècle. Il n'y avait pas à hésiter sur l'utilité et l'intérêt de leur impression: mais en ferait-on un nouveau recueil distinct ou une nouvelle série? Il a paru plus naturel et plus avantageux de ne pas faire de coupure et d'enrichir l'ancien Recueil de ce complément, qui, au lieu de se terminer aujourd'hui, va être continué. Seulement il n'aura plus un éditeur unique, mais deux, et les wolumes qui vont suivre seront l'œuvre commune du premier éditeur et de M. de Rothschild. La Bibliothèque Elzévirienne, le recueil et les lecteurs qui s'y intéressent y gagneront singulièrement. La collection sera toujours terminée par un dernier volume d'index et de glossaire; il faudra l'attendre encore un peu, mais il n'en sera que plus complet et plus curieux.

A. de M.





# La Complaincte du Petit Monde. En ce Monde n'y a que peine.

On les vend à Paris, à la rue Sainct-Estienne-des-Grecz, devant le Collège de Lysieux 1, à l'enseigne de la raquette, par Bonaventure Guillotoys.

Cette pièce, qui n'est pas indiquée par Brunet, ne nous est connue que par l'exemplaire, probablement unique, qui se trouve à la Bibliothèque de l'Université (Sorbonne), dans un ancien resueil provenant des Jésuites: L. F p. 1 (10), recueil qui nous donnera trois autres pièces inconnues. Le titre est disposé de la façon suivante:

1. C'est maintenant la rue Cujas; elle a perdu son vieux nom de rue des Grès. On sait la querelle des anciens historiens de Paris qui soutiennent les uns le sens de

Grecs, les autres celui de degrés.

Le passage suivant, tiré de l'inscription d'une des admirables tapisseries aux chiffres de Diane de Poitiers que M. Roussel a décrites dans son livre sur le château d'Anet, p. 93, montre, comme bien d'autres passages, qu'on ne prononçait pas le c de Grecs:

Mais, par pitié pour la sainte pucelle, Pour qui les Rois et Capitaines Greqs Souffroient au cœur mille ennuyeux regretz, Diane un cerf sur l'autel leur présente.

En latin, on trouve indifférentment de Grecis ou de gressibus. Je pencherais pour le second. — L'église qui faisait le coin de la rue, avait sa façade sur la rue Saint-Jacques, en face des Jacobins; le Collège venait ensuite, du même côté nord de la rue. Voir entre autres Piganiol VI, 11-3. C'était un des dix Collèges de l'Université où il y avait plein exercice.

#### COMPLAINCTE DU PETIT MONDE.

La coplaincte du // petit monde. // En ce monde //
ny a que peine. // On les vêd a Paris a la rue saint
Es- // tiêne des grecz deuât le college de Lysieux //
a lenseigne de la raquette par Bonauêture // guillotoys.

— Finis.

S. l. n. d. (Paris, vers 1530), in-8 goth. de 4 ff., de vingt lignes à la page, sans signatures. Au titre, un bois représentant, à gauche, un maître forgeron qui forme un apprenti; à droite, un bourgeois et un clerc, devant lesquels se tient une petite fille qui occupe le milieu de la scène. Le verso du dernier f. est blanc.

Quant à ce petit monde d'innocents, ce ne sont pas, comme les innocents massacrés par Hérode, les enfants morts jeunes, qui cito rapti sunt, pour employer une citation familière à Guy Patin, ne malitia mutaret intellectum, et que dans certaines localités on n'enterrait pas dans les cimetières. Ainsi, à Orléans, le dessus des voûtes de Saint-Pierre-le-Puellier, qui s'appelait les limbes, était chargé d'une couche de terre qui formait un sol uni, et dans laquelle on a retrouvé de nombreux squelettes, surtout d'enfants. Ceux-ci étaient-ils morts sans baptême? Les placait-on là, en quelque sorte entre terre et ciel, comme n'ayant encore ni mérites, ni démérites? M. de Buzonnière (Histoire architecturale d'Orléans, I, 333-4 et 419-20), ne se prononce pas sur le sens et le but de ce fait peu commun d'un cimetière suspendu, et nous ne pouvons qu'imiter sa réserve.

Ce petit monde et ces innocents ne sont pas autre chose que les simples gens

De pauvre et de petite extrace

comme dit Villon (Grand Testament, xxxv), le Commun, le pauvre peuple, ceux qui souffrent toujours, de tout et de tous. Par-là, notre pièce se rapporte à celles, déjà nombreuses dans ce recueil, qui se sont fait l'écho des plaintes des Etats.

#### LE PREMIER INNOCENT.

Créateur, divine sapience
Qui tout réduitz soubs ta puissante main,
Raison pourquoy ne donnes-tu deffense
A nostre sang, qui ne fist onc offense,

Mais innocent de tout vice inhumain?
Par ton vouloir, gracieux et humain,
Donne secours aux povres innocens:
Mort nous surprent avant qu'ayons noz sens.

#### LE II. INNOCENT.

Mort nous surprent avant qu'ayons noz sens, Sentans douleur, qui toute vie oppresse. L'orgueil cruel des ennemys deffens Qui tient à tort les innocens à cens Tant que le cueur, ensemble les os, presse. Juge divin, par ta noble prouesse Deffendz-nous tous des vices de ce Monde: Moult de douleurs à gens petits habonde.

# LE III. INNOCENT.

Moult de douleurs à gens petitz habonde; Mort nous souffrons, sans l'avoir mérité. D'ont vient cela? Pas n'est péché immunde, Car nostre sang est juste, pur et munde; Oncques ne feist à son Dieu faulseté. Préveu le tort, supplions ta bonté; Donne secours à tes enfans petis, Qui à leur sang sont à toy convertis.

# ESPÉRANCE.

Notez, enfans, notez et entendez; Les motz préditz vous seront prouffitables.

#### 6 COMPLAINCTE DU PETIT MONDE.

Chantez deschantz ', grace ' à Jesus rendez A deux genoulx, et les bras estendez. En vous tenant fermes, en foy constables, Tous les beaulx faits vous seront charitables; La paix prépare à vostre grant prouffit; Quant çà-bas " vint, en ce Monde prou fit.

#### LE PREMIER INNOCENT.

De voz propos et blasons ne suffit Puisque n'avons vray libéral arbitre, Car Pharaon, qui est en mal confit, Nous tient la main. Si son vouloir parfit, Jà nous fussions escriptz en vieulx registre. Injustement, à tort et à faulx tiltre, Respand le sang, tant d'icy que de France, D'ont jour et nuyet vivons en grant souffrance.

#### LE II. INNOCENT.

Tant jour que nuyt vivons en grant souffrance Par Pharaon, qui a paix destournée; Conflitz mortelz nous donnent desplaisance, Perdant soulas en toute congnoissance, D'ont la Commune en est fort estonnée, Çà-bas \* vivons en terre aliénée; Impossible est de bien chanter canticques, Quand Desplaisir nous rend les cueurs étiques.

#### LE III. INNOCENT.

Dueil et Soucy nous rend les cueurs étiques. Qui causent fort nos yeulx à jecter larmes; Ce Pharaon [en] fin nous picque à picques

<sup>1.</sup> Le discantus de l'ancienne musique liturgique.

2. Imp.: graces. — 3. Imp.: Sa bas. — 4. Imp.: Sa bas.

5. Imp.: Se.

Et d'autre part premièrement héréticques, Qui jour et nuyet contre nous font alermes. Si [le grant] Dieu ne nous tient ses mains fermes A subjuguer le maling Adversaire, Taillez serons d'avoir beaucoup affaire.

#### LE PREMIER INNOCENT.

Taillez serons d'avoir beaucoup affaire,
Si le grant Dieu ne retire son dard.
Las! qui pourra ce grand mal satisfaire?
Que dira Dieu veoir son peuple meffaire
Journellement, par quoy meurt maint souldard?
Si l'Ennemy n'abat son estandard
Et sa poison, plus orde que vipère,
Taillez serons d'avoir beaucoup affaire.

#### LE II. INNOCENT.

Taillez serons d'avoir beaucoup affaire, Se Jésu-Christ nous livre la bataille; Souspirs, Regretz, Angoisse tristifère, D'ung dard poignant, venimeux, pestifère, Seront occis, les corps armez de maille, Et, qui plus est, ne s'en fauldra pas maille Que nostre sang ne soit tout respandu; Pour noz péchez si grant mal mous est deu.

#### ESPÉRANCE.

Pous vos péchez ce grant mal vous est deu. En ce désert trop avez forvoyé; Dieu de lassus a sur vous estendu Son bras puissant, d'ont mal a confondu A Israēl, qui s'estoit forvoyé, Et par ainsi son peuple a convoyé



## -8 COMPLAINCTE DU PETIT MONDE.

Soy rendre à luy, sans plus à péché tendre. La paix aurez, mais qu'i vueillez entendre.

LE III. INNOCENT.

La paix aurons; Dieu la nous vueille rendre; Par son plaisir Discord soit dechassé;

ESPÉRANCE.

Tout vient à poinct qui a loysir d'attendre; Tout le bon temps n'est pas encor passé.

LE PREMIER INNOCENT.

Guerre et Débat ' cent mille maulx engendre Et fait le bien aux povres gens despendre, Quand le Gensdarme est en son cueur courcé;

ESPÉRANCE.

Tout vient à poinct qui a loysir d'attendre; Tout le bon temps n'est pas encor passé.

LE II. INNOCENT.

Tout le Commun jà long temps a passé; De grant ennuy est si mat et lassé Que plus ne peult en pacience prendre;

ESPÉRANCE.

Tout le bon temps n'est pas encor passé; La paix aurez, mais qu'i vueillez entendre.

Ainsi soit-il.

Finis.

1. Imp.: Debatz.



# Le vin du Notaire qui a passé le Testament de Quatre-Tournoys.

Cette pièce qui se trouve à la Bibliothèque de l'Université, dans le même recueil que la Complainte du petit monde: L. F. p. 1 (8), n'a pas encore été signalée. Voici la disposition du titre:

Le Vin du no // taire qui a pas-// se le Testament de Quatre // Tournoys. — Fin. — S. l. n. d. (Paris, vers 1530); pet. in-8 de 4 ff. de 25 lignes à la page, imprimé en lettres rondes, sans chiffres, réclames ni signatures. Les quatre lignes de titre sont suivies du Huictain de Grubouille qui occupe la plus grande partie de la page.

Cette pièce n'était pas plus connue que la précédente. Elle peut être un peu postérieure comme rédaction, si l'on met la pièce principale au même temps que les rondeaux et les épigrammes de la fin, qui sont du temps de Clément Marot. En tout cas, le contexte de cette pièce accuse et révèle l'existence d'une autre qui reste inconnue. En effet, le vin du Notaire, c'est-à-dire celui qu'on lui fait boire

et les injures qu'on lui fait avaler, n'est pas autre chose qu'une réponse. Maître Grubouille, un bien proche parent de Gribouille, mais qui ne se cache pas dans l'eau de peur de la pluie, prend parti contre Maistre Guillaume Leduc, d'ailleurs son compagnon, et riposte à son attaque, à moins, ce qui serait trèspossible, que Leduc ne se réponde à lui-même sous le nom de Grubouille. Cette première pièce, sans laquelle la seconde n'avait pas lieu de se produire. s'appelait nécessairement « Le testament de Quatre-Tournois », et Quatre-Tournois était représentée comme une folle aussi bien que comme une pauvre diablesse et drôlesse à qui l'on faisait faire un testament et des legs qui n'étaient pas à son honneur. C'est ce dont on la fait se défendre ici, en menacant le faux Notaire de la vengeance d'un Girart, qu'elle appelle son mari. Notre pièce est donc doublement curieuse et par sa nouveauté et par l'indication qu'elle nous donne d'une autre pièce du même genre, que le hasard fera peut-être retrouver.

Huyctain de Grubouille, minant <sup>1</sup> à Maistre Guillaume Le Duc, son compaignon.

Aussi légier que l'oyselet qui volle,
Ma rude main s'est ingerée escripre,
En deffendant la cause d'une folle,
Sur ung seul point pour tout je me console
De ce que suis tel cas entreprenant,

Fig. Est-ce: menaçant, de minari, ou faut-il comprendre minant, faisant des grimaces à?

Feust-il prisé à une poyre molle; Au fort tout est de Karesme prenant.

> Quatre-Tournoys au faulx Notaire Qui Quatr(e)-Tournoys veult contrefaire.

entil flocquet, doloreux, languissant, Jamais ne fut, ce croy, de langue yssant Si sot propos que celluy que racomptes. En tes papyers vas-tu faire tes comptes De mon trespas? As-tu bien le loysir

Penser mon corps en la terre moysir?
Certainement, puis que ta besterie
A prys son cours avecques menterye,
Je te verray, et non aultre que toy,
Plus mallotru et cagnardier que moy,
Et, qu'ainsy soit, ceulx qu'ont a leu ton prohème
T'ont jà jugé estre cagnard toy-mesme.

Je m'esbahys comme toy, clerc d'estaffe , T'es entremys de faire une épitaphe D'une qui est trop myeulx que toy vivace . Il appert bien que ton cerveau s'esvente, Que tu es fol et que pasmé , te sèns, Veu qu'en tes dictz n'y a raison ne sens, Rithme ne point, qu'entendeur peust entendre Et qu'un vacher ne sceust très bien reprendre Et corriger, quelque veau que tu soys,

- 1. C'est-à-dire: tout cela n'est qu'une plaisanterie.
- 2. Imp.; qui ont.

3. Laquais, palefrenier; de la famille d'estafette et d'estafer, qui viennent de l'italien, où staffa veut dire étrier.

4. Il manque ici un vers.

5. Imp.: pasné.

S'il a apprins le langaige Françoys.

Va donc resveur, yvrongne, rien-ne-vault, Happelourdier, punays, jennin 1, badault; Va, gros asnier, te mesles-tu d'escripre Ma vie et mort, pour inciter à rire Gens d'esperit? Tu deusse avoir grand honte, Estant trop plus loing que près de ton compte, Car ils m'ont dict, en foy et conscience, Qu'en ce lisant ilz perdent patience Et que ton lourd et rabotteulx jargon Est plus caignard que mon pot à charbon. Aussi cela ne me soucye en rien, Veu que je suis une fille de bien; Se je n'ay pas de grandz biens amassez, J'ay bon crédit; on me congnoist assez. Mais toy, pourry, qui tant sens le vieil oingt, D'où es-tu, dy? On ne te cognoist point, Tant es caché. Si je te congnoissoys, La mercy Dieu si je ne te houssoys, Et, pour t'apprendre à bien tourner au bout, Tu en auroys soubz le ventre et partout.

Tu t'es nommé « Languissant doloreux »,
Signifiant ung dolent langoureulx,
Qui tiltres sont au caignard composez
Et qui te sont assez bien apposez,
Car j'ay bien sceu que, quand tu feuz aux Halles,
Tu languissois ayant les couleurs palles
Par la douleur qu'on dict Faulte d'argent.
Lors, te voyant mallade et indigent,
Du lieu susdict tu adressas ta course

<sup>1.</sup> Imp.: lennin.

Pour y pinser d'ung cousteau quelque bourse, Ce que ne peuz à ton vouloir parfaire Pource que là je te regardoys faire Et que tu feuz soubdain prys sur le faict Et reputé coupe-bourse parfaict Sentant, trop plus que moy le foit 1, ta corde, Si on n'eust eu de toy miséricorde. Dois-tu, pour tant que cela t'est amer, Par tes escripts si ordement blasmer Celle qui onc ne te commist offense? Pense à ton cas, mon amy, pense, pense. Voicy le temps que tu y dois penser, Voicy le temps qu'il fault récompenser, Voicy le temps que qui veult à Dieu plaire Il doit de tous ses forfaictz satisfaire, Et, sans cela, il en est tousjours temps. Evitons donc querelles et contemptz 2. Se tu m'as trop de mon bonheur osté, Il m'en viendra de quelque autre costé.

Où je sçaurois de toy la résidence
Et je vouldrois usen d'une vengeance 3,
Autre appeller que mon mary Girard
Qui te feroit assez honteuse encontre,
Car, pour certain, trop mieulx que toy rencontre.
Crie donc mercy à Dieu, pauvre personne,
Et de ma part de bon cueur te pardonne,
Le suppliant qu'en bon sens te rameine
Aussi rassis que d'honneur je suis plaine,

1. Façon d'écrire fouet qui suit la prononciation.

<sup>2.</sup> Disputes, contentiones; la bonne orthographe serait contens.

<sup>3.</sup> Il manque ici un vers.

Et, au surplus, pour le contentement, Qu'il t'appartient de ton beau *Testament*, Je le prieray, mettant fin à mon roolle, S'il te fault rien, que ce soit la vérolle.

Fin.

# Huictain à une Dame, qui l'appeloit son grand amy.

orter le nom de grande seigneurye
Et n'en avoir auleune jouyssance
J'estime autant que ung songe ou resverye,
Qui pour ung temps done ung peu de
plaisance,

Puis tout soubdain perd toute sa puissance, D'ont au resveil on se trouve estonné; Faictes-moy donc, pour toute congnoissance, Jouyr du nom que vous m'avez donné.

# Aultre à elle-mesme.

Puis qu'il vous plaist pour grand amy m'eslire Et nos deulx cueurs en ung seul convertir, Loué soit Dieu! C'est ce que je desire; Plus tost mourir que vous en divertyr.

Mais d'ung seul point je vous veulx advertir, C'est que du nom de grand amy n'ay cure,
Se ne voulez des biens me deppartyr
Que vous tenez d'Amoureuse Nature.

Aultre huictain à sa seur, qui a pour devise: PENSER A LA FIN1.

La doulce fin où tend vostre pensée
Dire se peult ung vray commencement,
Duquel jamais ne serez offensée,
Mais vous sera de bien l'advancement,
Car, en gardant cest heureux pensement,
Cachez amour d'une humble couverture,
Et ne pensez qu'à la fin du tourment,
Qui de plaisir vous fera ouverture.

# A une qu'il feist trebucher.

As-tu voulu par tes mains te payer
Des pas qu'as faicta pour sentyr sa doulceur?
Tu as ta part, de ce tiens t'en tout seur;
Plus n'en auras ne plaisir, ne demy.
Mais las! ma fleur, mon cueur, tant vostre amy,
A bon espoir qu'en honneste équipage
Vous fera cheoyr, se rendant endormy
Sur vostre odeur (?), sans vous faire dommage.

<sup>1.</sup> C'est le proverbe latin : Respice finem. — Le P. Ménétrier a rappelé qu'un mauvais plaisant, pour se moquer d'un anobii, fils de marchand, qui en avait fait sa devise, en avait coupé « la proue et la poupe, » ce qui en faisait : Espice fine. Allut, Étude sur le P. Menestrier, Lyon, 1856, p. 24.

#### Rondeau

à une Dame sière et tardive à respondre.

Pour bien petit d'advantage qu'on sent On veult par tout monter sans contrepoys, Puis bien souvent advient qu'en moins d'ung moys Par ung hazard tout à coup on descend; Estant en bas, orgueil doit estre absent Si on ne veut faire de grandz aboys Pour bien petit.

Par quoy, mon bien, se ton vueil se y consent, Cesse allumer le feu de si gros boys; Ne me dy plus : « C'est pour une autre fois, » Car, quant à moy, j'en trouveray bien cent Pour bien petit.

#### Autre Rondeau.

Laissez-moy, hau, trut, que de crotte, Après, carrabin, carrabas; Se voulez prendre vos esbatz Allez chercher une marmotte, Et ne fouillez plus soubz ma cotte Qu'il n'y ayt de plus grandz debatz;

Laissez-moy!

Sus devant, picquez de la botte

Et gaignez le hault ou le bas;

Sinon je ne m'en tairay pas;

M'estimeriez-vous bien si sotte?

Laissez-moy!

# Dizain 1.

L e premier soir que Alys fut abattue

Avec Martin au lict de l'alliance;

« Alys, » dict-il, « il fault que je te tue;

Ma doulce seur, pense à ta conscience. »

Elle respond : « Dieu me doint patience.

Que faicte[s]-vous, Martin, me tuez-vous?

O doulce mort, ô trespassement doulx!

Combien que soys à grand tort condampnée,

Contente suis d'estre assommée de coups.

— Ma seur, » dict-il, « tu n'es donc pas damnée? »

De peu non tout.

Fin.

1. On lirait cette pièce parmi les épigrammes légères de Marot, à côté de celles où il met en scène Alix et Martin, qu'on ne penserait pas à la lui contester, tant l'imitation du maître y est précise.





# Apologue nouveau du Débat d'Eole et Neptune contenant les dangers de la Court (1545).

Cette pièce, qui n'a pas été étudiée jusqu'ici, provient encore du recueil de la Bibliothèque de l'Université à la Sorbonne : L. F., p. 1 (9); elle a pour titre :

Apologue // nouueau : // du debat d'Eole, et // Neptune, conte- // nant les dan- // gers de la // court. // Auec priuilege. //

On les vend à Paris en la rue Neufue nostre // Dame à l'enseigne sainct Nicolas.

C'est un in-octavo, sans date, de huit feuillets non chiffrés, de 29 lignes à la page, sans signatures ni réclames, qui est imprimé en lettres rondes. Au verso du titre se trouve l'extrait du Privilège accordé pour deux ans à Gaspard de Lafite, à la date du 11 février 1544, v. s.; puis vient l'explication des figures de l'Apologue. Le recto du dernier feuillet est occupé par un bois en largeur, représentant deux

vents soufflant sur la mer. Le verso de ce feuillet est blanc.

Quant au texte, il donne lieu à un certain nombre de remarques :

Qu'est-ce que ce Gaspard de Lafite? Un libraire de Paris? Il n'est pas dans les listes de Lottin. Un poete? Son nom manque à La Croix du Maine et à Du Verdier.

Dans le Catalogue du Duc de la Vallière qui possédait un exemplaire de l'Apologue, vendu vingt-cinq sous en 1784, De Bure (II, p. 553, n° 3836) a tranché la question en disant: « Paris, Gaspard de Lafite, » mais la chose n'est pas si certaine. Les Privilèges à ce moment, par exemple ceux de Rabelais, sont plus souvent au nom de l'auteur qu'à celui du libraire. Dans tous les cas, l'auteur est du Bordelais ou de la Guyenne. On verra dans les notes que La Courre et Les Anes périlleux, mentionnés par lui, sont dans le haut de la mer de Gascogne; et l'un des vers est celui-ci:

Bordeaux avec ses très bons vins de Graves.

Cela sent bien le terroir, comme aussi le nom de Lafite, qui est encore aujourd'hui fréquent dans le Bordelais. En présence de ces raisons, et surtout des traces locales contenues dans la pièce elle-même, il paraît plus probable que Gaspard de Lafite en est non pas l'éditeur, mais l'auteur, à moins, ce quine serait pas impossible, qu'il ne fût les deux à la fois. Dans ce cas, il faudrait établir qu'il a été libraire à Paris, et il n'en resterait pas moins l'auteur du Débat. Gilles Corrozet, entr'autres, fut en même temps libraire et auteur.

De plus M. Paul Billard, de la Bibliothèque Nationale, qui a fait un relevé des anciens libraires

<sup>1.</sup> Peut-être celui de la Bibliothèque de M. Cigogne, n° 640, qui se trouve maintenant dans celle du duc d'Aumale.

Parisiens et de leurs enseignes et que nous avons consulté sur ce point, nous dit ne pas avoir rencontré d'autre mention de Gaspard de Lafite, comme libraire, que celle du Catalogue La Vallière repro-

duite par Brunet:

« Van Praet, dans ses notes sur le même Catalogue, dit bien : « Le privilège est accordé à l'imprimeur Gaspard de Lafite »; mais pas plus que Debure il n'a trouvé cette qualification d'imprimeur dans le Privilège. A la date de 1545, l'enseigne de Saint Nicolas, en la rue Neufve Nostre-Dame, appartenait à Pierre Sergent, imprimeur et libraire, dont on trouve des livres avec cette suscription jusqu'en 1547. »

Il y a donc tout lieu de supposer que l'impression et la publication du livre sont dues à Pierre Sergent.

Il existe de notre Apologue une autre édition, que cite Brunet (5° éd., I, 354) comme ayant été vendue 23 fr. en 1815. Il n'en donne pas le nombre de pages, mais il la dit en vers de dix syllabes, et imprimée en gothique vers 1530 avec l'indication « Paris, rue Neufve Nostre Dame, à l'enseigne Sainct Nicolas. » Le titre, le mètre, l'adresse sont les mêmes et ne peuvent pas laisser de doute; il s'agit bien de la même pièce; comment alors expliquer ce privilège, en apparence postérieur, du 11 février 1545, qui a l'air de s'appliquer à une nouveauté dont on veut empêcher la contrefaçon. Je croirais volontiers que les deux éditions sont simultanées, et faites par le même libraire pour avoir deux ventes en s'adressant à deux publics.

On connaît, sur le même sujet que la Sciomachie de Rabelais, une autre pièce intitulée: « La Magnificence des triumphes faictz à Rome pour la Nativité de Monseigneur le Duc d'Orléans, second fils du Roy très chrestien Henry deuxiesme de ce nom. Traduicts d'Italien en Françoys. On les vend à Paris en la rue de la Calandre, à l'enseigne de la boule, chez Jehan André et en la rue de la Vieille Draperie,

près l'église Sainte-Croix chez Gilles Corrozet. Or, il y en a deux éditions, l'une gothique, l'autre en lettres rondes, toutes deux de 1549, cette dernière, avec la date en chiffres arabes, la gothique avec la date en lettres numérales, toutes deux munies du même privilège, qui se trouve signé de « P. Seguier, » comme celui de notre Apologue'. L'édition, en belles lettres romaines, est un in-4º de huit feuillets à grandes marges et sur excellent papier; l'édition gothique est un très-petit in-octavo, imprimé en vieux caractères usés et cassés, et le papier en est très-laid. Elles ne devaient donc pas se vendre le même prix. Les deux libraires, n'ayant pas la même clientèle, se sont-ils partagé les deux éditions? Jean André a-t-il pris celle qui devait être à meilleur marché, et Gilles Corrozet la plus chère, pour en réunir ensuite les profits? Il est plus naturel de penser qu'ils se préoccupaient de satisfaire à deux besoins; l'édition en lettres rondes, à la mode nouvelle, était pour les délicats, pour les gens de Cour; l'édition en lettres gothiques pour la vente des rues, pour le bourgeois et le populaire. Ceux-ci n'auraient pas payé le prix de l'édition élégante dont ils devaient trouver les pages bien claires, les formes trop simples et les lettres bien maigres, habitués qu'ils étaient à l'aspect anguleux et serré de la vieille black letter, comme disent si justement les Anglais, qui ne l'ont jamais abandonnée.

En l'absence de l'édition gothique de l'Apologue nouveau, il est impossible de dire si elle répétait le privilège; mais, n'y fût-il pas, comme il est certain qu'elle se vendait au même endroit, qu'elle était publiée par

<sup>1.</sup> Doit être le Pierre Séguier, d'abord longtemps avocat, puis Avocat général en la Cour des Aides en 1550, Conseiller, puis Président du Parlement de Paris en 1554, mort à 70 ans en octobre 1580 (La Chesnaye des Bois, t. XVIII° de la réimpression, col. 573).

la même maison, le privilège de l'édition en lettresrondes couvrait l'autre. Si cela est vrai, comme nous le croyons, l'édition gothique serait de 1545 et non pas de 1530, qui n'est d'aifleurs qu'une attribution'. La chose peut d'ailleurs être prouvée par le sens des allusions de la pièce. Celle-ci est certainement une pièce de circonstance qui se rapporte à des événements politiques, et c'est précisément pour cela qu'on a obtenu pour elle un privilège.

L'explication des noms des personnages de l'Apologue nouveau était, à coup sûr, très-transparente pour les contemporains, mais elle ne donne le sens que sous un voile. Un seul est évident; c'est Jupiter, le Roy, par suite François Ier. Quant à la pièce, en voici la donnée: Eole poursuit de sa haine Neptune; Thétis défend celui-ci, et la nymphe Lagie obtient de Jupiter qu'il vienne au secours de Neptune; Jupiter accède à sa demande, fait non-seulement

1. Les éditions publiées sans date en lettres gothiques sont très-difficiles à classer, quand elles ne portent pas de nom de libraire; le plus souvent les bibliographes leur assiguent au hasard les dates de 1520, 1525, 1530, mais ils sont exposés à de fréquentes erreurs. Les caractères gothiques furent employés dans les livres populaires beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit communément. Nous connaissons plusieurs impressions gothiques postérieures à 1560, entre autres des pièces en vers imprimées à Troyes par François Trumeau, sur la mort de François de Guise (1563): La complaincte de France sur le grief Trespas et Mort (proditoirement commise) de feu tresvertueux et tresmagnanime Prince François de Lorraine Duc de Guise, etc., complainte dont un libraire parisien avait d'abord publié une édition en lettres rondes. Ce n'est pas seulement dans les provinces que les lettres gothiques restèrent aussi longtemps en usage. Une pièce très-probablement imprimée à Paris: La destruction avec la desolation des poures filles de Huleu : et de Darnetail est d'un aspect assez ancien pour que M. Brunet ait cru qu'elle avait été publiée vers 1520; elle se rapporte en réalité à un événement de l'année 1565.

rentrer les vents dans leur caverne, mais, pour punir Eole, il le fait même charger « de forts liens. »

Eole, nous dit la clef, c'est l'Envieux; pour Neptune et pour Thétis ce sont, non pas « l'Envie et l'amy principal de l'Envie », mais, ce qui prouve, s'il en était besoin, que les accents sont bons à quelque chose et que le fac-simile absolu a ses dangers, c'est « l'Envié », et, puisque Thétis est une Déesse, « l'Amie principale de l'Envié ». Mais ce n'est qu'une demi-lumière.

Ce qui domine dans l'ordonnance de cette pièce, ce sont la mer et les vents; et, dans les noms de lieux, les localités maritimes et des pays voisins. Quand l'orage est calmé, il est question de l'Angoumois, de toute la Charente et de Bordeaux. Quand l'orage s'était déchaîné, il avait d'abord atteint la Flandre, la Picardie, la Normandie; il avait traversé la mer d'Angleterre, côtoyé la Bretagne,

## Jusqu'à La Couvre ou Anes périlleux,

points situés entre l'île d'Oleron et le phare de Cordouan, et dont le second semble être la même chose que le Pas de l'Asne, dont il est question plus loin; et enfin, après avoir dépassé les côtes de la Saintonge, était arrivé jusqu'à Bayonne. C'était, en réalité, sans qu'il y ait rien qui touche aux côtes de ponant ou de la Méditerranée, toute l'étendue des côtes de l'Océan et, par conséquent, le domaine entier du Grand Amiral.

Un petit mot qui vient s'ajouter à ce premier indice, le confirme en arrivant jusqu'à la désignation de la personne. Pourquoi, à côté des grands poissons de la mer qui sont les suivants de Neptune, aurait-on fait intervenir « le doulx chabot agile; » il n'est certes pas là pour rien. Or, il est en blason aussi rare que bien connu. Philippe Chabot de Brion, comte de Busançais, nommé Amiral de France le 23 mars 1526, à Dax, par le Roi qui

revenait de sa captivité d'Espagne, a pour armes parlantes « d'or à trois chabots de gueules », et la cotte de l'admirable statue de son tombeau est semée de chabots brodés. La coîncidence serait difficilement fortuite, surtout quand on se souvient de l'éclat de sa disgrâce. Les côtes de l'Océan avaient été précisément sa charge et son office; il était des provinces de l'Ouest, et il y a même ici à revenir sur une province citée par le poëte, et au premier abord inattendue. La Bourgogne est nommée deux fois; et, comme elle est une fois à la rime, on pourrait croire qu'elle n'intervient que par une nécessité de hasard; mais Chabot avait, en même temps que la Lieutenance générale de Normandie, le Gouvernement de Bourgogne, auquel il avait été nommé le 5 mai 1526.

Si donc les dates de son procès et les détails de la pièce concordent ensemble, la démonstration sera faite; mais auparavant il convient de rappeler le vingtième couplet de la fameuse chanson du Ciel de la Cour donnée par M. Le Roux de Lincy dans ses Chants Historiques Français (1842, in-12, II, 155):

Thétis, qui d'un trait de ses yeux Faisoit mourir hommes et Dieux, Partout cherche Fortune Pour hors du tourment odieux Retirer son Neptune.

Une copie meilleure, qui m'a donné la leçon mourir au lieu de mouvoir, porte en marge: Made l'Admiral — Monsieur l'Admiral, et la note de M. le Roux de Lincy, après le Recueil de Maurepas ou plutôt de Clérembault, a très-justement éclairci l'allusion dans le même sens; le nom de Neptune pour le Grand Amiral de France, comme celui de Thétis pour sa femme Françoise de Longvy', était

<sup>1.</sup> Les jolies Étrennes de Marot étant de 1537, c'est elle qu'il faut reconnaître dans la XXI° étrenne qui précède celle de Madame la Grand Sénéchale, c'est-à-dire de Diane de

en quelque sorte obligatoire. Seulement il donne à cette chanson la date de 1544. Ce n'est pas ici le lieu d'étudier toute la chanson à ce point de vue, mais ce couplet au moins est forcément antérieur. D'un côté, Chabot était mort en 1544; de l'autre, Thètis ne devait chercher à retirer son Neptune du tourment odieux que pendant sa disgrâce; or, si Chabot fut déchargé des accusations les plus graves de son jugement par un arrêt du Parlement du 24 mars 1541, il ne fut rétabli dans ses dignités que par les lettres-patentes du Roi en date du 12 mars 1543 . Donc, le couplet ne peut pas être postérieur à cette date. Si l'arrêt en sa faveur n'était pas intervenu, il ne serait probablement pas question de lui dans le Ciel de la Cour; par suite, le couplet n'a de sens que si on le place entre les mois de mars de 1542 et de 1543.

Après l'identification de l'Envit avec Chabot, le reste va de soi. Eole, l'Envieux, ce sera son plus grand ennemi, et l'on n'a qu'à choisir entre le Connétable de Montmorency et le Cardinal de Lorraine. C'est en servant leurs passions aussi bien que les siennes, que le Chancelier Poyet fit condamner Chabot

Poitiers. Lenglet Dufresnoy (La Haye, 1721, in-4°, II, 397) n'y a mis aucune note:

A Madame l'Admiralle
La douce beauté bien née
Estrenée
Puissions voir, avant l'esté,
Mieux qu'elle ne l'a esté
L'autre année.

Elle avait épousé Chabot le 10 janvier 1526. Après sa mort, elle se remaria à Jacques de Pérusse, sieur d'Escars. La Chesnaye des Bois indique cinq enfants de son mariage avec le Grand Amiral.

1. Pour toutes ces dates, voir le P. Anselme, IV, 571, VII, 881, et Pinard, Chronologie militaire, pages 97-8 de la réimpression du premier volume.

en 1541 de la façon la plus infamante. La duchesse d'Etampes fit revenir François I et fit rentrer en grace l'Amiral; c'est elle qui sera cette

..... Lagie la belle, Aux très clers yeux, à la ronde mamelle, Qui feit prière à Jupiter béning.

L'ami et l'instrument de l'Envieux est ensuite chargé de fers par les ordres de Jupiter; or, le Chancelier Poyet fut à son tour arrêté en 1542 et condamné en 1543 par un arrêt non moins fameux et plus juste que celui qu'il avait fait rendre contre l'Amiral. C'est bien lui qui est l'ami d'Eole, et le poête désigne bien clairement son office de Garde des sceaux, quand il dit:

Je ne sçaurois le nommer ne descrire, Sauf qu'il estoit un grand vendeur de cire.

Enfin la pièce, après un éloge de la Mort, assez maladroitement introduit, se termine par celui de la gloire dont Neptune, malgré sa qualité divine, jouit après avoir quitté la terre pour les cieux. Chabot était mort le 1er juin 1543.

De tout cela, il nous paraît résulter que l'édition gothique ne peut pas être de 1530, mais de 1545, comme celle en lettres rondes; que la pièce, toute en l'honneur de la famille de Chabot, et nécessairement postérieure à sa mort, a été écrite pour sa veuve et pour son fils, et qu'elle l'a été soit à la fin de 1543, soit plutôt en 1544, immédiatement avant son impression.

1. Cette note a été lue dans la séance de la Société des Antiquaires de France du 3 mars 1875. Apologue nouveau du Débat d'Eole et Neptune, contenant les dangers de la Court, avec Privilège.

On les vend à Paris, en la rue Neufve Nostre-Dame, à l'enseigne Sainct Nicolas!

Il est permis à Gaspard de Laste de faire imprimer l'Apologue nouveau du Débat d'Eole, et Neptune, contenant les dangers de la Court, et desseus saictes à tous Libraires et Imprimeurs de l'imprimer, ou faire imprimer, jusques à deux ans après la date de ces présentes, sur peine d'amende et de confiscation de livres.

Faict à Paris le XI<sup>o</sup> jour de Février, l'an mil cinq centz quarante quatre : P. Séguier.

Ce qui est entendu par les noms de ce présent Apologue.

LA MER. C'est la Court.

Les périlz d'icelle. Les dangiers de la Court.

EOLB. L'Envieux.

Les VENTS. Raporteurs, Calumniateurs et

autres Médisantz.

NEPTUNE. L'Envié.

THÉTIS. L'amy principal de l'Envil.

Tritons, monstres et Les enfantz, famille et bienautres poissons. veillantz de l'Envil.

ZEPHIRE. Soustenant Verité.

1. Le texte donne les trois fois « l'Envie », ce qui aujourd'hui fausserait absolument le sens.

#### 28 DÉBAT D'EOLE ET NEPTUNE.

Le Gouffre.

La Bastonnade et déchassement de la Court.

Jupiter.

Le Roy.

Destinée.

La Volunté de Dieu.

Argument, contenant l'allégorie et sens caché soubz l'Apologue suyvant.

Pour te donner, lecteur, bien à entendre Le sens caché au dedans ceste fable Et que l'esprit à droict puisse comprendre Que c'est que Dieu, en ses faictz veritable, C'est que, fors luy, toute chose est instable; Alors qu'il veult, la monte en haulte lice; Il nous punist souvent pour nostre vice Ou pour la fin au bon esprit notoire, En démonstrant sa grâce et sa justice; Tout ce qu'il faict n'est faict que pour sa gloire.

Apologue nouveau du Débat d'Eole et Neptune, contenant les dangers de la Court.

orsque la nef est saulve du naufrage El s'esjoïst, et, moyenant le nage, Vient naviguer à la rive asseurée, Considérant la mer démesurée, Son inconstance et instabilité, Son court plaisir avec perplexité, Le grand danger du règne de Neptune, Veu du hault lieu de la proue ou la hune,

Les grands périls de Caribde et [de] Sylle 1, D'autres plusieurs, en nombre plus de mille : Cordage rompre au mandement d'Eole, Voyles singler, le gouvernail qui crosle, Ancres chasser à peu près que le cable N'est tout brisé ou tout couvert du sable, Les durs assaults des undes furieuses. Les froids brollats des nuées umbreuses, La nef froissée en la quille ou en poupe, L'arbre rompu au mylieu ou en croupe, L'eau de la nef puyser de la sentine, Les mathelots s'entredonans le signe, Le bon pilot tout prest à commander Et de son plomb le fonds de l'eau sonder, La nef montant jusque[s] au nuées ymes s Et tout soubdain descendant aux abismes, L'unde bruyant, qui coeuvre le navire Si qu'à peu pres la foible nef n'en vire, Comme en ung camp, où se faict la bataille, Souldards paoureux, qui d'estoc et de taille Sont assailliz et rompuz par gensdarmes, S'effraient tous de si roides alarmes; Leur penser n'est que de tost se saulver. Tous ainsi sont les navigans en mer, Qui sont surpris par tempeste et orage, Alors qu'Eole a défermé sa cage Avec son sceptre, et commandé aux Vents

<sup>1. . . . .</sup> Scyllamque et cum Cyclope Charybdim. Horatius Ad Pisones, v. 145.

<sup>2.</sup> Rien ne serait si facile que d'ajouter l'x du pluriel, mais il vaut mieux respecter le texte, parce qu'on trouve souvent la même forme et dans Rabelais et ailleurs.

<sup>3.</sup> Supérieures, de imus.

## 30 DÉBAT D'EOLE ET NEPTUNE.

Donner assaults rudes et insolents A la Mer lente, amyable et tranquille, Aller par l'aer et le suyvre à la file, Ou, tout d'un coup se ruant au milieu, Prestz d'obéir au vouloir de leur Dieu, Plain de courroux, à l'enhort de Discorde. Déesse vile, ambitieuse et orde, Ayant vomy dès longtemps, dans le vin De l'un des Dieux, de son mortel venin, Que luy livra sa damoiselle, Rage, Duquel baigné fut son trop hault courage Et tout troublé par Dame Ambition, Pour se conjoindre à Domination Et avoir lieu joignant de Jupiter, Pour gouverner entièrement Æther, La Mer aussi, et tout son équipage, Et les Humains détenir en servage; Brief son vouloir ne tendoit aultre fin Que luy tout seul avoir pouvoir divin. Eole donc(que), de fureur abrevé D'ont tant s'en fault qu'il n'eust son cœur crevé D'ire, courroux, despit et pale envie, Grinsoit les dents de veoir Neptune en vie, Non point luy seul, mais sa mesgnie toute, Autres aussi, lesquelz tenoient sa route, Qui s'estoient mis soubs son aesle et sa garde. De naviguer Eole les retarde Et a juré par le plus hault des Dieux Qu'il métra jus leur pouvoir en tous lieux Et destruira le premier qui estrive Jusque à getter les poissons sur la rive. Dénuez d'eau, habandonnez en proye,

Foulez des piedz des errans par la voye.

Soubdain s'en va à sa creuse caverne,
Hideuse plus qu'une autre Hydra de Lerne
Et à ses Vents commenda de sortir,
Lesquelz soubdain commencent s'essortir
Et parmi eulx engendrer tel murmure
Qu'ilz sortent tous dudit lieu à celle heure 4,
Se dispersant çà et là par contrées,
Par le command d'Eole rencontrées.

A Boréas ou Aquilon très-froid, Duquel tout mal prend sa naissance et croist, Il commanda l'Océan d'assaillir Lequel, tout droict est venu sans faillir Entrer dedans la grand Mer Britannique<sup>2</sup>

1. Évidemment, la rime de murmure force à prononcer hure et non pas heure. Ce n'était pas du reste une prononciation extraordinaire. La rivière d'Eure se disait Ure autre-fois, et Androuet Du Cerceau, entendant dire la rivière d'Ure, a fait un seul mot de l'article et du substantif quand il a dit en 1575 dans la description du château d'Anet de ses Excellents Bastimens de France: « Joignant et prochain ce lieu est une petite rivière dicte Dure. » Du temps de Voltaire, on prononçait toujours Ure, témoin ces vers da chant neuvième de la Henriade:

Il voit les murs d'Anet bâtis au bord de l'Eure; L'Amour en ordonna la superbe structure.

Plus tard même Lemierre et Bertin ont aussi fait rimer Eure avec des mots en ure.

En réalité, dans l'ancienne prononciation, où l'on ne détaillait pas les lettres comme aujourd'hai, quand deux voyelles se suivaient à l'intérieur d'un mot, l'une des deux s'élidait le plus souvent. Il serait trop long de traiter la question dans une note, mais on peut en citer un exemple bien curieux, où, contrairement à l'élision la plus naturelle, celle de la première syllabe sur la seconde, c'est la seconde qui disparaît, comme dans paon, taon et Laon, qui se prononcent pan, tan et Lan.

' 2. « La grand mer Britannique p est une forme très-

Et coustoier toute Gaule Armorique En luy livrant des assaults merveilleux Jusque à la Couvre ou Asnes perilleux<sup>1</sup>, Voire frapper en couste Xantongeoise. Le vent Auster le couste Bayonnoise

exacte comme Grand Chambre, avoir grand faim, grand garde, grand mère, grand route, etc. Cela vient de ce que les adjectifs qui avaient en latin un masculin et un féminin comme bonus, bona, ont, dans l'ancien français, la double forme masculine et féminine, tandis que les adjectifs qui n'avaient en latin qu'un genre, comme grandis, n'ont donné dans l'ancien français qu'une seule forme. C'est la cause de la forme Lettres royaux, parce que regalis n'a qu'un genre au lieu de deux.

1. Sur ce vers, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ce que notre ami, M. Benjamin Fillon, nous à

répondu:

« Le passage ou chenal de La Couvre, situé à la sortie de la Gironde, en remontant vers le Nord, du côté de l'île d'Oléron, a été, de tout temps, très-redouté des mariniers. Là, se trouvent les Asnes périlleux, bancs de sable qui ne laissent qu'un étroit passage aux navires pour éviter l'entonnoir de Maumusson formé par divers courants contraires, entonnoir assez puissant pour engloutir les bâtiments d'un assez fort tonnage qui s'y seraient engagés par un gros temps. C'est, en effet, en deçà de la tour de Cordouan, c'est-à-dire à l'extrémité de la couste Xantongeoise, que sont la Couvre, les Asnes périlleux et le Pas de l'Asne (mentionné plus loin, p. 35), gouffre confondu, je crois, dans votre poème, avec Maumusson.

» Le grant routier, pillotage et ancrage de mer, composé à la fin du règne de Louis XI par Pierre Garcie, dit Ferrande, de Saint-Gilles-sur-Vie en Bas-Poitou, livre imprimé plusieurs fois à Poitiers, La Rochelle et Rouen, pendant le cours du xvi\* siècle, indique minutieusement les points dangereux du chenal de La Courre. Les Portulans antérieurs le signalent également comme périlleux par les signes particuliers qu'ils employent pour marquer ce genre

d'indications. »

— Le nom de la Couvre ne viendrait-il pas de ce que les bancs de sable sont couverts par l'eau ?

Vint envahir par très-grands soussement[s] Si qu'il sembloit briser les Elémens.
Le vent marin, ou le Su dangereux <sup>4</sup>,
Aux corps humains et en mer monstrueux,
S'en va sissant ès parties de Gaule,
Qui de mort faict à mainct payer le naule <sup>2</sup>.
L'Ouest, bruyant aux Gousses abismaulx,
Faisant aux nefz <sup>3</sup> inestimables maulx,
Vint campeger <sup>4</sup> devers la Picardie,
La Flandre aussi et toute Normandie,
Et en rigueur il tint si grosse troigne
Qu'il passa oultre au dedans la Bourgoigne.

Zéphire doulx, amyable et humain,
Voyant marcher les Vents et leur gros train,
Non seulement pour guerroyer la Mer
Mais tout ce qu'est en la Terre et en l'Aer,
Fut mal content qu'il n'y fût envoyé.
Pour empescher qu'aulcun ne fust noyé
Et à Pluton ne payer son tribut,
De ce conflict fut attendant le but,
Jusques à tant que de l'aspre meslée
L'ire d'Eole en fust presque saoulée.

Neptune, estant en délices surpris Des ennemys, serchants d'honneur le prix, Fut tout troublé de si soubdain effort Et s'appresta se défendre du tort,

<sup>1.</sup> Imp.: dangeraux.

<sup>2.</sup> Naulum, le fret, le nolisage, le prix du transport par eau.

<sup>3.</sup> Imp.: nerfz.

<sup>4.</sup> Campeggiare, roder avec l'armée et aussi établir son camp.

# 34 DÉBAT D'EOLE ET NEPTUNE.

Oue luy faisoit son ennemy Eole, Mis en fureur par Imprudence folle. Soubdain qu'il eut la nouvelle receue Changea couleur et abaissa sa veue 1. Puis de son bras a son chef acouté 2, Et pense un peu; son trident redoubté Prent en sa main, comme Dieu magnanime; Des Dieux marins il convoque et intime 3 Pour leur advis et secours obtenir Et en tel cas le scavoir maintenir. Les doulx Tritons, dolens d'un tel oultrage, Ont commencé de sentir leur dommage Et souspiré de si mortel esclandre, Craignans en mer leur noble sang espandre. Au dueil desquelz la prudente Thétis De s'esjoyir perdit les appétiz Et confortoit Neptune de son grief. Elle s'en va, et acourut bien brief Devers Doris 4, Nisée 5 et Galathée 6,

1. Imp. : vene.

2. Acouté, appuyé sa tête sur sa main en pliant son bras au coude. Le dessus d'une balustrade est aussi bien un accotoir qu'un accoudoir, et la première forme est celle de tout le xviº siècle. On lit, par exemple, dans Palissy: « Laquelle muraille sera plate par dessus, pour servir d'accotouer à ceux qui se pourmèneront sur ladite allée. » Ed. Cap, p. 74.

Ed. Cap, p. 74. 3. Intimare, donner, signifier des ordres, d'où le nom de l'Intimé dans les *Plaideurs* de Racine.

4. Fille de l'Océan et de Thétys, femme de Nérée et mère des cinquante Néréides.

5. Celle des Nymphes de Nysa en Thrace, qui fut la

nourrice de Bacchus.

6. La Néréide, amante d'Acis que tua Polyphème. — Qui ne connaît le triomphe de Galathée peint par Raphael pour Agostino Chigi dans le palais qui est devenu la Farnésine? Et Glauce 1 aussi, avec Idiotée 2, Aultres plusieurs Déesses de la Mer, Pour leur compter le cas de guerre amer Faict par Eole à son amy Neptune. Son grief torment, sa perte et deffortune. Le dueil fut grand, et tant qu'à Leucosie 3, A Parténope 4, et la belle Lagie 5, Qu'on dit en mer amoreuses Syrènes, Tristes devindrent leurs doulces voix seraines. Monstres marins sentirent cest effort, Entre lesquelz un s'en plaignoit très fort, Si que son front en tous endroictz luy sue Pour l'amytié en Neptune conçeue. Les Esturgeons, les Saulmons, la Lamproye Eurent grand pœur d'estre laissez en proye Habandonnez aux oyseaulx et aux bestes. Tant ilz avoient tempestées leurs testes; Le Barbehault, le doulx Chabot agile Et le poisson, qui est portant coquille 6, Fut en danger de sortir de sa coque Par le souffler du froid vent qui le choque; C'estoit le vent sortant du Pas de l'Asne, Goufre profond, lequel maincte nef damne.

2. Idothée, fille de Protée, ou bien l'une des Océanides.

<sup>1.</sup> Glaucie, fille du fleuve Scamandre, ou Glaucippe, l'une des Danaïdes, femme de Potamon.

<sup>3.</sup> Une des Syrènes, celle qui a donné son nom à l'une des îles de la mer Tyrrhénienne.

<sup>4.</sup> Celle des Syrènes à laquelle la ville de Naples avait emprunté son premier nom de Parthénope.

<sup>5.</sup> Ligye, l'une des trois sirènes nommées par Eustathe, avec Leucosie et Parténope.

<sup>6.</sup> Le nautilus.

D'aultre costé les Oréades gentes Du grand estour furent mornes, et lentes, Menant d'un renc Hymnides et Napées, Par leur maintien semblantz de dueil frappées; Mesme tristesse en avoient les Driades,

Et non point moins les gentilles Naiades. Brief, le hault cry et le tumulte en coppe L'aer très subtil de trestoute l'Europe; L'Asie en est en maint lieu abrevée; En l'Afrique est la fame pourmenée. Neptune fut mis en un danger tel Ou'il y cuyda recevoir sort mortel, Car jà Eole avoit du tout gaigné, Sans y avoir de grands dons espargné, De son party des Dieux le plus grand nombre, Pour à Neptune amener grand encombre, Et soustenir que Neptune avoit tort Voir à juger d'estre digne de mort, Et, n'eust esté que Déesses bénignes A ce meschef furent toutes enclines, Neptune fut profondé dans un gouffre Trop plus fascheux que fumée de soulphre; Mais Destinée, à tout inévitable, Tint de la nef ferme l'ancre et le cable, Et l'oraison par Jupiter oye Luy causa tost du gouffre la sortie, Si qu'à l'enhort de Lagie la belle, Aux très clers yeulx, à la ronde mamelle, Qui feit prière à Jupiter bening, Fut commandé par son édict divin A tous les Vents tourner dans leurs cavernes Et fermer tost les huys et les poternes,

Ce que voyant Eole, bien fasché, En un lieu creux 1 tout soubdain s'est caché. Les vents cessez, la mer s'est appaisée; Elle est tranquille, elle n'est plus courcée; Les haults rochers des montueuses undes Se sont cachez ès abismes profondes. Zéphire estoit encore détenu En sa spélunque 2; il s'en est tost venu, Passant joyeux au climat aërin, Pour resjoyr l'effrayé faict marin Que les forts Vents, impétueux et froits, De désespoir avoient mis ès destroicts, Et, séjornant en la gentille France, Ouste à la Mer de tout plaisir souffrance. France en est fresche, et la Bourgoine chante; Angoulmois rit et toute la Charante; Bourdeaulx avec ses très bons vins de Graves Faict à Bachus des offerendes braves. Brief, tout mortel qui ayme la marine Chante à Neptune une chanson ou hymne. Neptune donc(que), par la faveur des Cieulx Remis en heur et en grace des Dieux, A tout pouvoir de commander et dire, Comme très sage à gouverner Empire. Il faict, il dit, il commande et deffend. Dont presqu'a peu le cueur à un ne fend,

Qui conseilloit Eole en son envie Lorsqu'il avoit de Jupiter l'oye; Je ne sçaurois le nommer ne descripre, Sauf qu'il estoit un grand vendeur de cire;

<sup>1.</sup> Imp. : crueux.

<sup>2.</sup> Grotte, caverne, de spelunca.

#### 38 DÉBAT D'EOLE ET NEPTUNE.

De la lignée il estoit de Midas; De riens ou peu il faisoit un grand cas; Il se paissoit le plus souvent de songes, Et Jupiter repaissoit de mensonges. Ce que voyant, Jupiter débonnaire En forts liens l'a commandé retraire Pour le punir de ses faultes et faictz, Tant envers luy que les hommes mal faictz. Un jugement il avoit faict inique Contre Neptune en très faulce pratique Lequel Thétis, son amye très sage, Poursuyvoit fort, de force de courage, Pour le punir, comme Cisane fut Quand son guerdon de Cambises reçeut 1: Lors qu'il avoit faict tort à un pauvre homme, Escorcher vif il le feit tout en somme, Et de sa peau son hault siège il para, Et puis son lieu à son filz prépara, En luy disant : « Ce lieu voy et contemple; La peau te soit de ton père en exemple. »

Ainsi seroit Thétis reconfortée De ses douleurs, mesme que 2 reboutée Est de tous poincts de veue corporelle, De son Neptune, ayant tendu son aesle Aux Champs plaisantz, où les Espritz de ceulx Qui ont servi à Vertu sont receuz-Pour accomplir et payer le tribut Que chascun doibt, au période et but, Qu'il a servi en ce bas lieu et estre,

<sup>1.</sup> Le juge s'appelait Sisamnis, et le fils Otanes. (Hérodote, livre V°, chap. 25.)

2. Au sens de « si ce n'est que. »

Et rencontrer la dextre ou la senestre De celle voye où il fault tous aller. Ou hault monter ou en bas dévaller 4, Par le plaisir et vouloir de Celuy Lequel retient sa gloire seul à luy. O Mort très doulce, o Mort, plaine de bien, Quand tu nous as dissolu le lien. Journellement nous causant fâcherie. Estre devrois de tous humains chérie, Et d'Atropos un simulachre faict Pour luy offrir de la vie le faict, Ainsi qu'a faict Neptune, Dieu insigne, De gouverner un royalme très digne. Dieu il estoit en ces terribles lieux, Mais maintenant est avec les haults Dieux. Trop meilleure est la dernière fortune Que la première à ce bon Dieu Neptune; Il ne vouldroit un si grand bien changer Avec Plaisir mondain, plein de danger, Car trop moins vault la fortune et l'eschange D'estre pêcheur que tenir le lieu d'Ange. Neptune tient la palme de Victoire Des ennemys, dont il sera mémoire Pour sa devise et éternel Trophée; Sa résidence est trop mieulx estoffée Là hault ès Cieulx, où n'y a que plaisirs, Qu'en ces bas lieux, pleins de facheux desirs.

# Fin de l'Apologue.

1. Allusion à ce qui était représenté par les deux branches de l'Y grec, à la via arcta; celle de la vertu, par laquelle on arrive à la gloire, et à la via larga, celle du monde et du plaisir par laquelle on va « à damnement. »

# HUICTAIN.

L'homme qui n'est en son estat content,
Cupidité par dessus luy domine;
Paoureux il est en ses faicts et doubtant,
Comme incertain quel esperit le myne;
Penser divers souvent en luy rumine
Qui ne luy peult donner contentement;
Le bien pour mal rejecte et abhomine
D'ond à la fin devient à damnement.





# [Le Débat de l'Yver et de l'Esté.]

n a déjà vu dans ce Recueil, t. VI, 190-5, un Débat de l'Hiver et de l'Ett, réimprimé d'après des éditions gothiques du XVIº siècle. Evidemment le texte de cette pièce était antérieur, puisqu'elle était écrite en quatrains monorimes, forme qui commence au XIIIº siècle pour finir au XVe; c'est l'accourcissement de ces longues tirades, parfois interminables, si longtemps chères aux trouvères et aux jongleurs.

Le quatrain monorime donne à l'idée le coupd'aile de la strophe régulière, relativement rapide, et le succès du *Testament* de Jean de Meung, écrit dans ce mètre, en consacra le mérite et en fit reproduire la coupe pendant toute une époque littéraire.

Il en existe une rédaction plus ancienne dans un manuscrit sur papier écrit au XV° siècle. Le Débat se trouve être la neuvième pièce du n° 179 bis du Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la Bibliothèque de la Ville et République de Genève, par Jean Senebier, Ministre du saint Evangile, etc. (Genève, Barthélemy Chirol, 1779, in-8°, p. 434.)

C'est à l'aimable obligeance de M. Eugène Ritter, Professeur à l'Université de Genève, que nous en

# 42 DÉBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

devons l'excellente copie qu'on va lire; et nous ne saurions trop engager nos lecteurs à faire la comparaison des deux rédactions, qui est des plus intéressantes et des plus instructives. Celui qui a remanié ce texte en a d'abord supprimé le préambule, qui met les personnages sur les rives de la Seine, entre Mantes et Meulan, en plein pays de fabliaux. Le texte de Genève, transcrit au XVe siècle, a été certainement écrit au XIVe après les grandes chansons de geste; son entrée en matière est déjà moderne par ce soin réaliste de fixer le lieu d'une aussi petite scène. Mais, en dehors de cette suppression première, tout le reste a été rajeuni et récrit en entier. Si la suite des idées est identique, si les quatrains sont encore monorimes, ni le détail des phrases, ni les mots, ni parfois les rimes, ne sont les mêmes; c'est un texte constamment différent, et il n'y a pas de variantes possibles; elles seraient aussi longues que le texte, et, si nous avions eu en 1857 les deux rédactions, nous n'aurions pu que les imprimer en regard.

Aussi donnons-nous aujourd'hui comme une pièce nouvelle, et à juste titre, le Débat du manuscrit de Genève, en le faisant suivre d'une note de notre ami M. Emile Picot, auquel la suite de ce Recueil devra plus d'une fois de précieuses indications sur les imitations faites à l'étranger de nos pièces populaires françaises. Celles-ci ont été aussi souvent traduites et imitées par nos voisins, au moment de leur apparition, qu'aux XIII° et XIV° siècles nos grandes Chansons de geste et, au XVII°, la littérature classique du grand règne de Louis XIV.

#### YVER et ESTE.

'autrier par ung matin, sur la rive de Sainne, Entre Mente et Meulent, tout parmy une plainne, [demainne; Tronvay deux damoyseaux, et l'un belse <sup>4</sup> Vestu fu d'une robe qui n'estoit pas vilainne;

Sa robe yert de sendal; à oyseaux fu pourtraitte. Li autre fu vestu d'une robe grisette, De gros agneaux fourrée, mout rudement portraitte; Li autre lui disoit, à basse voix simplette:

#### Esté.

- De ma noble venue est chacun desirans, Car je fais resjouir tous cuers de fins amans, Et pour moy tous oyseaux renouvellent leurs chans, Par boys et par rivières, et par prez et par champs.
  YVER
  - han sin
- « Qui estes vous, beau sire, qui ainsi vous vantez, Qui dittes qu'on doit estre pour vous entalentez De mener feste et joye? Qui est vo parentez? Estes vous si vaillans, ne de si grant bontez? ESTÉ.
- « Amis, qui me demandes de mon non la semblance, Deçà mer et delà j'ay povoir et puissance. J'ay nom le Temps d'esté, sachez le sans doubtance; Tout le monde se painne de moy faire honorance.

#### YVER.

- Amis, tues trop folz de toy ainsi vanter. Si tu me veulx respondre, je te veil demander Pourquoy chacun te doit servir et honorer? Peus tu doucques les mors faire ressusciter?
  - 1. Ms. : sel.

# 44 DÉBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

#### Esté.

« Et tu qui es, à qui il me convient respondre, Qui es ainsi velu? Va, si te fais retondre; Je croy que c'est du froit; tu pourras bien enfondre ; Aussi grant feu te fault qu'à une cloche fondre.

#### YVER.

« Amys, j'ay nom Yver, qui par mainte contrée Envoye mes présens <sup>2</sup> de noif <sup>3</sup> et de gelée; De toutes riches gens est ma venue amée, Et pour l'amour de moy vest on robe fourrée.

#### ESTÉ.

« Yver, tu ne peus estre tant com je suis amez. Par moy viennent les arbres, les vignes et les prez, Mais par toy sont tous biens exilliez et gastez; Tu fais à maintes gens souffrir grans povretez.

#### YVER.

« Esté, se je vouloye, tu mourroies de faim, Car tu n'as nulles choses qui ne soit en ma main. D'une seule gelée, se je vouloye, demain Te feroye tout perdre ton froment et ton grain.

#### Esté.

« Yver, le plus des gens n'ayment point tes aveaux; Si tost qu'on voit venir prunelles et naveaux, Redoubte l'en tes geus, tes fais et tes reveaux, Car on est tout certain d'avoir troubles nouveaux.

#### YVER.

- « Esté, gens sont plus ayse assez avecques moy
- 1. Enfondu se dit encore dans le peuple.
- Ms.: pns.
   Neige; nivem à l'accusatif. Le nivé des glaciers est de même formation que le noif (neif) de l'ancienne langue française.

Et plus en paix de cuer qu'ilz ne sont avec toy. Poux, puces et punaises leur font souvent anoy, Et molt d'autre vermine, que nommer je ne doy.

#### Esté.

« Yver, quan que tu dis ne vault une lètue; Toute ren 's'esjouist encontre ma venue, Mais tu es si divers que tu tiens tout en mue; Oyseaux, bestes et gens, ont leur joye perdue.

#### YVER

« Esté, se je vouloye, tu ne durroies mie. De raynes, de crapaux je te cure et nettie; De mouches et de vers, de toute pugnaisie Te fais je délivrer par ma grant courtoisie.

#### Esté.

« Yver, on est plus liez quant je doy approchier Et que tu dois finer; dès le mois de Janvier Va l'en cueillir la rose du gentil esglantier, Tant a de ma venue chacun grant desirier.

#### YVER.

Esté, tu n'es amé fors que de povre gent 2, Et n'ont de leur preu faire ne cure ne talent, Fors que d'oster les poux de leur vielx garnement 3. ESTÉ.

 Yver, Noble et non noble fout de moy molt grant feste;

Liez est qui de mes fleurs a chappel en la teste, Mais en toy n'a déduit emplus qu'en une beste; On te redoubte plus que fouldre ne tempeste.

<sup>1.</sup> Toute chose; de rem.

<sup>2.</sup> Ms. : gens.

<sup>3.</sup> Le manuscrit est ici incomplet d'un vers.

# 46 DÉBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

#### YVER.

« Esté, toutes richesses me sont abandonnées, Robes, pennes de vair et de gris bien fourrées, Manteaux, chapperons doubles et housses bien doublées;

Pour moy fait on beau feu en haultes cheminées. ESTÉ.

# « Yver, quan que tu dis ne vault ung grain d'aveyne. Mielx vault le rossignol qui chante à haulte alainne; Lors ne se peut tenir ne Gentil ne Villainne Quà bien amer chacun in mette cuer et painne.

#### YVER.

- « Esté, si fais déduis ne me sont prouffitables.

  J'ayme mielx mon beau feu devant mes haultes tables,
  Garnies de tous biens qui me sont agreables,
  Que ne fais tes chançons, tes amours et tes fables.

  Esté.
- « Yver, tu n'as deduit que de ta pense emplir. Le feu où tu te chauffes ne te fait qu'envieillir. Mielx vauldroit sur l'erbette en ung jardin gésir, S'amiette acoler et baisier à loysir.

#### YVER.

« Esté, j'ay plus assez que tu n'as de déduis. J'ay mes chambres parées, paintes à fleurs de lis; Il n'est poisson, ne beste, oyseaulx, grans ne petis, Saint, ne sainte, n'ymage, qui n'y soit par devis?.

1. Ms. : chacune.

<sup>2.</sup> Nous avons publié dans le premier volume de ce Recueil un Bestiaire en quatrains, intitulé Les Ditz des Bestes et des Oyseaulx. On ne peut mieux annoter ce que dit ici l'Yver qu'en renvoyant au Bulletin des Comités, 1851, p. 122; on y trouve l'indication des mêmes quatrains de

#### Esté.

« Yver, toute ta joye est malement enclose. Mielx vaulroit le déduit de cueillir une rose, Muguet-ou violette, qui tant est doulce chose, Ou le franc esglantier, où grant oudeur repose.

#### YVER.

« Esté, j'oze bien dire, qui à droit veult jugier Que mes hanaps de madre dou l'en boit le vin cler, Qui sont sus riches gens, si sont molt a priser, Car on y peut très bien le bon vin essaier.

#### Esté.

« Yver, mes noix, mes pommes, mes poires et mon Tu<sup>2</sup> mengues à table et en fais ton déduit; [fruit Je n'ay nul bien par toy, ne par jour ne par nuit; Plus as du mien assez que n'ay du tien, ce cuit.

#### YVER.

« Esté, tu me reprouches ton fruit; c'est bien raison; Tu fais moult bon potage de ma char de saison; J'ay mes porcs, que je tue et sale en ma maison; Il n'est nul qui n'en puisse bien mengier par raison.

Bêtes et d'Oiseaux inscrits au-dessous d'animaux figurés sur les murs d'une salle du Château de la Barre, dans le département d'har et-loire. On n'a pas songé à rapprocher

ces quatrains de la pièce imprimée.

1. Le madre peut être nu ou garni d'une riche monture; il peut être cher ou bon marché, précieux ou vulgaire, mais il est à peu près toujours en bois, et sa qualité essentielle est d'être veiné et de présenter à la fois des couleurs et des dessins divers et irréguliers. Palissy appelle les bois veinés des bois maderés, et notre mot moderne madré n'est que la traduction abstraite de ce qui est matériellement tacheté, en ce qui est multiple et fécond en ruses. — Sur le madre, voyez d'ailleurs l'article de M. Léon de Laborde, dans son Glossaire des Emaux, Paris, 1853, p. 371-7.

2. Ms. : que.

# 48 DÉBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

#### Esté.

« Yver, de moy te vient le sel d'ont est salée. Tu n'en saroies faire en ta maison denrée, Ne que ung beuf pourroit saillir la mer salée, Qui aroit en xx lieux rompue l'eschinée.

#### YVER.

« Esté, chacun fait feste à mon commencement, Le jour de la Tous-sains et des Mors ensement. De vins et de viandes, de bon pain de froment, Y despent ou pour moy assez et largement.

#### Esté.

« Yver, puisque me fais des Festes remembrance, La Nostre-Dame en Mars est de moult grant puissance<sup>1</sup>, Car Dieu volt en la Vierge prendre char et substance Pour rachetter son peuple, qui estoit en balance.

#### YVER.

Esté, on fait grant feste quant me mès <sup>2</sup> au chemin Et s'efforcent de moy la veille Saint Martin; N'est nul, s'il a argent, qui ne boive du vin<sup>3</sup>, Et y deust il son gage porter dès le matin.

#### ESTÉ.

« Yver, nous ne povons estriver longuement. L'un sans l'autre ne peut le siècle nettement Point vivre, ne durer; s'il a entendement, Chascun peut bien savoir se je dy voir ou ment.

#### YVER.

« Amis, vous dittes voir. Trestoute créature Doit prier le Seigneur, qui nasqui sans ordure,

<sup>1.</sup> C'est-à-dire la fête de l'Annonciation, le 25 mars.

<sup>2.</sup> Ms. : met.

<sup>3.</sup> La Saint-Martin est le 11 novembre.

# DÉBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

Qu'il nous envoit tel chault et ytelle froidure Que jà le menu peupple n'y ait desconfiture.

Amen.

Le Débat de l'Yver et de l'Esté appartient, comme le Débat de Caresme et de Charnaige, au cycle littéraire du Moyen-âge. Une poésie latine du IX siècle, qui doit être l'œuvre de Beda ou d'Alcuin, porte le titre de Conflictus Veris et Hiemis; le Printemps y est personnifié par un coucou (Voy. Hoffmann von Fallersleben, Horae belgicae, t. IV, pp. 235 sqq).

A diverses époques et dans presque tous les pays de l'Europe, on retrouve des compositions analogues. Sans avoir la prétention d'en faire une énumération complète, qui demanderait de longues recherches,

nous en indiquerons ici quelques-unes.

Le Nouveau Recueil de contes, dits et fabliaux, publié par M. Jubinal, reproduit (t. II, pp. 40-9), d'après un manuscrit du British Museum, une rédaction française du XIIIe siècle. Le dialogue y est encadré dans un récit, et les plaideurs y plaident plus longuement et dans un mêtre différent l'un de l'autre:

Un grant estrif oy l'autr' er
Entre Esté e sire Yver,
Lyquieux avereit la seignurie.
Yver ad dit onckes oye:
« Je su, » fet-il, « seignur e mestre
E à bon dreit le dey estre,
Quant de la bowe face caucé
Par un petit de géelé,
Et, quant je vueil, yl vente et pluet,
P.F. X.

# 50 DEBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

Et negge après, qe l'em ne puet
Par mei guères besoigne fère,
Ne jà n'entera charue en terre,
Pur Roi ne Duc, si je ne l'voil.... »
(Cf. Histoire littéraire de la France, XXIII, pp. 231 sq.)

Une imitation Gênoise du fabliau Français a été publiée par M. Lagomaggiore, au milieu d'un grand nombre de poésies de divers genres dans l'Archivio glottologico italiano (t. II, pp. 206-8). Cette imitation ofire d'ordinaire une assez longue paraphrase de l'original, qui n'est dans certains passages qu'une simple traduction; elle date du XIVº ou du XVº siècle. Le manuscrit d'ou elle a été tirée offre malheureusement des lacunes, et les 162 vers reproduits par M. Lagomaggiore ne représentent guère qu'une moutit du poème. Nous en transcrivons quelques uns :

# De yeme estate.

Dua raxon ve voio comtar, se no ve increxe d'ascotar, de doi chi se raxonavam e enter lo se contrastavam, como se fa monto viae, e per vile e per citae, de la Stae e de l'Enverno, da gente chi stam inderno. E par a mi che l'un dixea, chi ben vestio me parea (che l'Enverno in veritae e pu greve que la Stae): che e o tuto in ca reduto, pam e vin e ogni fruto, e zo de ben che De m'a dao....

Hoffmann von Fallersleben (Horae Belgicae, t. IV, pp. 125 sqq.) et Mone (Uebersicht der Niederländischen Literatur älterer Zeit, p. 364) citent une composition néerlandaise écrite au XIV° siècle, qui dérive évidemment de la même source : Een abel spel van den Winter ende van den Somer.

Ici vient se placer dans l'ordre chronologique le poème en quatrains monorimes du Manuscrit de Genève, dont la rédaction est antérieure d'un demisiècle au moins au remaniement qui figure dans le

tome VI de ce Recueil.

L'imprimerie donna au Débat ainsi remanié une nouvelle vogue; aussi le vit-on passer en Angleterre avec bien d'autres compositions du même genre. Nous avons vu au Musée britannique (C. 40. c.) une curieuse plaquette, dont voici la description:

¶ The debate // and stryfe betwene Somer and wynter // with the estate present of Man. — Finis. // Cum priuilegio. // ¶ Imprynted by me laurens andrew // ¶ These bookes be for to sell at the signe of seynt Iohn // Euangelyst, in saynt Martyns parisshe besyde Cha- // ryinge crosse. S. d. [versis] 1530], in-4 goth. de 4 ff. de 30 lignes à la page, sans sign.

Au titre, un bois de l'Hiver et de l'Eté. Le premier est représenté sous la forme d'un vieillard couvert d'une robe longue; le second, sous les traits d'un page, qui porte un faucon sur le poing. Audessus de la tête des deux personnages se lisent les mots Wynter et Somer; entre eux, un arbre sur lequel est perché un oiseau. Au verso du dernier f., la marque de l'imprimeur.

Cette pièce est une traduction littérale de notre Débat. On en jugera par les deux premières strophes:

1. Elle est gravée dans Berjeau, Early Dutch, German and English Printers' Marks, London, 1866, in-8°, n° 6.

# 52 DÉBAT DE L'YVER ET DE L'ESTÉ.

Somer spekyth first:

Every thynge of my coming is desirous,
For I cause the trew Lovers' hartis to be amerous;
All birdes by me renew their songes glorious
In the shadow, under my bowes grene and copious.

WYNTER.

Frende, what be ye, that maketh so great boste, Saynge that you have all at wyll on your coste? Be you so valiaunt as ye say, and of so greate bownte, That so great joye demeaneth of what contre be ye?

Le traducteur anglais a fidèlement reproduit nonseulement le Débat, mais encore la pièce morale qui est jointe à la rédaction imprimée (Recueil VI, 196): Le temps présent de l'homme. Voici la première strophe de ce second morceau:

THE TYME PRESENTE OF MAN.

The more helth he hath, te more he compleyneth;
The more hardy he is, the more he feyneth;
The more he loveth, the more he payneth;
The more he is belevyd, the more he lyeth.

Le texte entier du poëme anglais a été reproduit par M. Halliwel, en 1860, et par M. Hazlitt dans ses Remains of the early popular Poetry of England, t. III, pp. 29-41.

Malgre de si fréquents remaniements, le succès du Débat de l'Yver et de l'Esté n'est pas encore épuisé. Nous le retrouvons aujourd'hui sous la forme d'un chant Styrien:

## SOMMER.

Heunt ist euch e lieber, e fröhlicher Tag; Weil's Landel mich wieder gewinnem mag. Der Winter ist hart, Der Frühling ist zart.

WINTER.

Wohl bin i der Winter, und gib dir nit Recht, Du schmächtiger Sommer, bist schon mei Knecht.

> Der Sommer ist schwach Und kommt mir nit nach, etc.

Cette chanson, qui compte quatorze couplets, a été publiée pour la première fois par Philippe von End, dans son Malerisches Taschenbuch für Freunde interessanter Gegenden der österreichischen Monarchie (Erster Jahrgang, Wien, 1812, in-8, pp. 175-9); elle a été reproduite par le baron Frédéric-Charles von Erlach dans ses Volkslieder der Deutschen (Mannheim, 1835, 5 vol. in-8, t. IV, pp. 309-11).





# [Deux Chansons spirituelles pour le temps de Carême.]

Les deux Chansons que nous publions ci-après étaient au nombre de ces compositions qui se vendaient dans les rues ou à la porte des églises au commencement du XVIe siècle, pour la plus infime pièce de monnaie. Elles sont l'une et l'autre imprimées sur des feuilles volantes, dont le verso est blanc, dans ce format d'agenda, employé pendant le premier siècle de l'imprimerie pour les farces, les mystères et certaines productions du même genre. Elles n'ont aucun titre; ce sont de simples placards qu'on pouvait coller sur les murs comme des images populaires. La première, dont le texte a 228 mill. de hauteur, sur 49 de largeur, est imprimée en lettres de formes très-nettes, et porte en tête un fragment de bordure; la seconde, dont le texte mesure 238 de hauteur sur 55 de largeur, et qui est imprimée assez grossièrement, en lettres gothiques ordinaires, est précédée d'un bois qui représente Jésus-Christ donnant sa bénédiction à ses disciples.

Ces deux curieuses pièces, qui nous font connaître le genre de littérature en vogue pendant les semaines

de pénitence, est peut-être le seul spécimen qui nous en soit parvenu. Ce sont certainement des exemplaires uniques, qui n'ont été sauvés que parce qu'ils ont du être collés, presque immédiatement après leur publication, sur la garde intérieure d'un volume in folio. L'existence de ces placards n'a été révélée que par le catalogue de la vente des livres de M. Harmand, exbibliothécaire de la ville de Troyes, faite en 1874, à la suite du déplorable procès sur lequel il existe un volume : « Assises de l'Aube. Affaire Harmand. Expertises (les experts étaient MM. Ludovic Lalanne et Anatole de Montaiglon). Réquisitoire. Plaidoyers. Condamnation. D'après les originaux. Troyes, Alexis Socard, 1873, in-8º de 196 pages. » C'est à cette vente que ces deux chansons ont été acquises par M. le baron James E. de Rothschild.

# Chanson nouvelle sur le chant :

Quand je fus prins devant Péroane.

esveillez-nous, cueurs endormis, Mondains remplis de négligence; Plus y n'est saison de dormir ; Penser fault, Mondaine Plaisance.

En douleur et en repentance Pensés tous de vous confesser, Car, se ne faictes pénitence, Au feu d'Enfer serez bruslez.

Faulx orgueilleux, pour le premier, Faulx, et remplis d'oultrecuidance,

1. On devait évidemment prononcer dormi.

Pensez de vous humilier, Craignant de Jésus la vengeance, Et réduisez en souvenance La ruine de Lucifer, Car, si ne faictes pénitence, Au feu d'Enfer serez bruslez.

Avaricieulx rendurcis,

Qui <sup>2</sup> jamais n'eustes suffisance,

Pensez-vous point qu'il faut mourir?

Celuy est trop fol qui n'y pense;

Des biens que avez à suffisance,

Se aux povres n'en distribuez,

Car, si ne faictes pénitence,

Au feu d'Enfer serez bruslez.

Paillars lubricques et meschans, Qui à péché prenez plaisance, Abhominables et puans Devant Dieu, qui voit votre offence, Pensez de amender vos consciences; Par devers Jésus retournez, Car, si ne faictes pénitence, Au feu d'enfer serez bruslez.

Yvrongnes, paillars et gloutons, Qui nuyt et jour, sans suffisance, Gourmandez, blasphémez le nom De Dieu, des <sup>3</sup> Sainctz sans révérence,

1. Impr. : en craignant.

2. Impr. : Que.

3. Impr. : et des.

Jeunez et faictes abstinence, En mettant fin à voz péchez, Car, si ne faictes pénitence, Au feu d'Enfer serez bruslez.

Faulx, paresseux [et] négligens, Qui avez mis en oubliance Dieu et ses Sainctz, à qui debvez Vostre povre ame et conscience, En cest sainct temps, en diligence, Servez Dieu, craignez et aymez, Car, si ne faictes pénitence, Au feu d'Enfer serez bruslez.

Enfans, qui ne voulez porter A père et mère obéissance Pour les servir et honnorer Et les servir en révérence, Amendez-vous en diligence, Ou de Dieu maulditz vous serez, Car, si ne faictes pénitence, Au feu d'Enfer serez bruslez.

Confessez-vous, il en est temps; Pensez de vostre conscience; Ne soyez plus si négligens, Mais prenez en vous repentance; Jésus pardonra <sup>1</sup> vostre offence, Si de bon cueur lui demandez; Car, si ne faictes pénitence. Au feu d'Enfer serez bruslez.

Finis.

1. Impr. : Jesus vous pardonnera.

Sur : Hélas! que vous a fait mon cueur, Ma dame, qui le gardez tant.

Qui as grandement offencé, Demande à Jesucrist pardon, Qui contre toy est courroucé; Il nous est chascun jour monstré Par [une] vraye <sup>1</sup> expérience, Car plusieurs choses ont régné.

Qui en font apparence.

Hélas! pécheurs, vous avez veu La Guerre régner longuement, Et puis après si court encore <sup>2</sup> La Cherté sur les povres gens. Il a monstré en plusieurs sens Que péché on a faict vers luy, Et tout par signes évidens, Hélas! peuple, crye luy mercy.

On a veu la mortalité Régne[r] en beaucoup de contrées, Le déluge qui a esté A Romme et en autres contrées <sup>8</sup>;

1. Impr.: vrayes.

2. On excusera l'absence de rime dans une poésie populaire du genre de celle-ci. Il y avait peut-être : « Et puis après si a couru »; mois l'imprimeur a bien pu changer pour faire de l'actualité.

3. Il est plusieurs fois question au Moyen-age des inondations de Rome. La seconde moitié du xvº siècle en vit deux considérables : l'une en 1470; l'autre, en 1500.

La foy si fault, vous le voyez; Nous en avons la guerre; Peuple, si ne vous amendez, La Mort vous viendra querre.

Humains, vous voyez, par bon sens,
De loyaulté il n'est [ja] plus;
Aussi, les dix Commandemens
De Jésus on ne garde plus;
Ilz sont maintenant ruez sus;
Il n'est que tromperie,
Mais Jésuchrist, qui est lassus,
Leur ostera la vie.

Las le resgne de Maintenant Qui est piteux à racompter! Le père trompe son enfant,

Voy. Reumont, Geschichte der Stadt Rom (Berlin, 1871-73,

3 vol. in-8), t. 11, pp. 434 sq. et 570. Celle dont il s'agit ici est sans doute l'inondation de 1530 qui fit beaucoup de bruit même en France, et qui nous est connue par les deux pièces suivantes citées dans le Catalogue des livres de M. L. Potier (1870), n° 2129 et 2130:

Le Terrible Deluge aduenu en la noble cité et villé de Rome : auec la grande pcession faicte par nostre sainct Pere le pape, et les pardons et lubile ql a dones a tous côfes veu les dagiers ou estoit le pouure peuple pour le deluge. (A la fin :) Faict a Rome le xii. de Nouembre, Lan mil cinq cens trente (sans lieu ni date), pet. in-8 goth. de 4 ff.

Copie des lettres du terrible deluge aduenu en 1a noble ville et cite de Romme depuis le septiesme iour Doctobre Mil cinq cens .xxx. (sans lieu ni date), pet. in-8 goth. de 4 ff. en prose et en vers.

La date de 1530 est importante, parce qu'elle nous donne la date de l'une au moins de nos deux chansons, qui ne doit guère être que d'un an ou deux postérieure.

L'enfant va au père plaider; D'amis il n'en fault plus chercher Sinon par flaterie. Qui n'a de l'argent le premier, Parenté est faillie.

On voit les enfans de dix ans
Bla[s]phemer Dieu et tous les Sainctz;
Des finesses ils sçavent tant,
Par quoy ilz [vous] en font maulx maintz.
Pères et mères, soyez certains
Que pour eulx vous en respondrez.
Prions Jésus à joinctes mains
Que à la fin nous soyons sauvez.

Finis.





#### Le Procès des Femmes et des Pulces.

# Voici le titre de cette pièce très-rare :

Le proces des fe- // mes et des pulces Copose p vng // Frere mineur Peleri retournat // des hirrelendes ou il apprint la // vraye recepte pour predre et fai // re mourir les pulces. Laquelle // sera declairee cy apres à la diffi // nitiue dudict proces. S. l. n. d. (Paris, vers 1520), pet. in-8 gothique de 4 ff. de 26 lignes à la page, sans signatures.

Le texte commence immédiatement au-dessous des huit lignes de titre.

Bibliothèque royale de Dresde : M. 55. 9. 189 (Libri

rom. et ital.).

Cette pièce est au nombre de celles qui composaient un recueil cité dans le Catalogue des livres rares et précieux de M\*\*\* (le Baron d'Heiss); Paris, de Bure, 1785, in-8, n° 279, mais elle n'a pas été mentionnée depuis, en sorte que M. Gustave Brunet n'a pas hésité à la classer parmi les livres perdus (Œuvres posthumes de J. M. Quérard, publiées par G. Brunet. Livres perdus et Exemplaires uniques; Bordeaux, 1872, in-8, p. 85).

L'auteur du Manuel du Libraire, qui la cite d'après l'ar-

ticle du Catalogue de M. d'Heiss, la dit en quatrains. Elle est en octaves. Non-seulement ses cent soixante-seize vers forment exactement vingt-trois huitains, dont les coupures sont supérieures à celles que donneraient quarante-six quatrains, mais c'est bien le huitain du quinzième siècle, celui des Testaments de Villon, celui de Coquillart, qu'on n'a encore dégagé dans aucune de ses éditions, le huitain sur trois rimes, dont la sixième et la huitième se répètent au premier et au troisième vers de la strophe suivante. Il n'y avait donc aucun doute, et nous avons rétabli dans notre réimpression cette charmante coupure, relevée par cette reprise harmonieuse et cet enchaînement élégant.

Cette forme nous est même une raison de croire que la pièce est plus ancienne que l'impression de la plaquette de Dresde. Avec les pointes incessantes de l'Angleterre en Normandie par les Flandres ou par la Bretagne, l'allusion de la fin du premier quatrain est trop vague pour qu'il soit possible de tirer de là une date certaine, mais la tournure et l'esprit sont plutôt du xve que du xvie siècle. L'énumération des tendresses de la femme fait penser comme tour à celle des beautés des yeux dans l'Amant rendu Cordelier à l'Observance d'Amour, et le Frère Mineur Cordeher, devant qui se termine le Débat de la Femme et de la Puce, n'est pas loin du Prieur des Cordeliers de l'Observance, qui discute avec le pauvre Amant dans le joli dialogue de Martial d'Auvergne.

Le Procès des Femmes et des Pulces, composé par ung Frère Mineur pèlerin, retournant des Hirrelendes, où il apprint la vraye recepte pour prendre et faire mourir les Pulces, laquelle sera déclairée cy après à la diffinitive dudict Procès.

[LA FEMME.]

t, mercy Dieu, puisqu'il fault que j'en jure, Ces Pulces-cy feront-il[z] tousjours guerre? Cesseront-il[z] de me faire morsure? e leur feray autre pays conquerre.

Que ne vont-il[z] tout droict en Angleterre, Sur ces <sup>1</sup> Anglois pour les faire saillir? Voicy le temps qu'il[z] doivent prendre terre, Pour les François durement <sup>2</sup> assaillir.

Monsieur sainct Jehan, je ne veux point failir
De bien monatrer qu'ay 3 sur elles puissance
A tous propos il[z] me font tressaillir;
Tous les grans Diables leur ont baillé naissance.
Quant suis au lit, je n'ay point d'asseurance,
Car, quant se vient que dois prendre mon somme,
Incontinent, sans faire demeurance,
A mes gygos en vient une grant somme.

Dont me esbahis comment ilz laissent l'homme Pour revenir à la chair de la femme Et s'i atachent comme au prunier la gomme; On dit bien vray qu'il n'est chair que de femme. Sans mespriser et sans me faire blasme, Femme je suis, assez tendre du bas, Tendre de cuir, tendre 4 de corps et d'âme, Tendre du bec, tendre à mettre au rabas;

Tendre au tétin, tendre de tous esbas, Tendre au parler, de la teste et du cueur, Tendre à porter selles <sup>5</sup>, sanglotz <sup>6</sup> et bastz, Tendre au baiser, tendre à faire liqueur;

- I. Imp.: ses.
- 2. Imp.: durerement.
- 3. Imp.: que j'ay.
  4. Imp.: tendres.
- 5. Imp. : celles.
- 6. An sens de sangles.

Tendre à braguer, tendre à mon deshonneur; Tendre à pleurer, tendre à rire et mocquer, Tendre à doulceur, tendre par la rigueur, Tendre de tout; c'est pour me suffoquer.

Pour ce mon Dieu m'a voulu colloquer Aupres de l'homme comme au plus vertueux A celle fin que puissions co loquer <sup>1</sup> Ensemblement comme deux amoureux. Sont les raisons dont est fort envieux Ce Bestial <sup>2</sup>, remply de cruaulté, De me meurdrir et picquer en tous lieux; C'est asprement trop contre moy saulté.

Par trahison, par grand desloyaulté Viennent à moy, mordant si asprement Qu'avoir cuident gaigné la royaulté Quant de mon sang ont prins aucunement. Jamais voulloir n'ont de faire autrement, Mais à la fin que fort m'en desplaira Leur monstreray, car cauteleusement Feray si bien que mort leur en viendra.

Je ne dis mot, mais il m'en souviendra; Les pulces auront de moy si dur[s] assaulx Qu'il[z] ne scauront que leur vie deviendra, Tant les querré par tous mons et par vaulx. D'elles sans fin je seuffre tant de maulx, De jour, de nuit, sans avoir pacience; D'elles ne puis avoir aucun repos Tant en y a d'une mesme aliance.

1. Parler, colloqui.

2. Au sens de petite bête, comme bestion et bestiole.

Si je les tiens, il[z] ont plus de fiance,
Car au meillieu de mes ongles seront
[Bien] confisqués et n'auront espérance,
Car à jamais morsure ne feront
Et si jamais femme ne morderont,
- Car tout soudain j'en feray pourriture
En tel estat que plus ne offenseront;
Moynesse[s] sont faictes de toute ordure.

#### LA PULCE.

Ne suis je pas aucune géniture
Des élements du Soleil reluisant 4,
Pour tormenter femmes par ma nature?
Rien ne m'est bon que leur sang et duisant.
Mon ayguillon leur est si fort cuisant,
Si fort poignant, si souldain à oultrance,
Si fort poignant et si très fort nuisant
Qu'en ma saison jamais n'ont asseurance.

Quant l'yver vient, il[z] ont quelque espérance De leur 2 venger tandis que le froit dure, Car sus leur chair ne fais plus demourance; Je pers vigueur quant sens venir froidure 3, Mais en esté je ne tiens point mesure, De tormenter femmes, chiens et chas; Beau dire il[z] ont que je leur fais nuisure, Pour les pinser ne veulx point de compas.

De leur bon sang je fais tous mes repas, Sans espargner Damoiselle ou Bourgeoyse,

- 1. Ne suis-je pas une créature tirée des Éléments par le Soleil?
  - 2. Au sens de se.
  - 3. Imp.: la froidure.

P.F. X.

Leur faisant peine jusques à mon trépas, Et si leur fais tousjours castille et noise. Ma fin sera sçavoir que l'ongle poise, S'aulcunement nostre Frère Mineur Pitié de moy ne prent plus d'une toise, Qui vient à nous comme un grant chemineur.

Mais j'ay grant paour que de moy soit mineur Quant il fauldra qu'il juge le Procès; Je le retiens pour mon maistre et seigneur Si dessus moy ne fait pas trop de excès.

LA FEMME au Cordelier.

Pénélopé jamais tant Ulixès N'ayma de cueur que fois vostre personne, A laquelle ay desir de prendre axès, Tant joyeuse est, gratieuse et tant bonne.

Celuy d'en hault, qui sus le monde tonne, Vous doint salut, sancté perpétuelle. Saichez que j'ay ung Procès qui m'estonne A l'encontre d'une beste cruelle, Puante, infecte, qui sault en la ruelle Entre mes jambes, qui jusque au sang me mort; Jamais masson ne fist de sa truelle Dans le mortier que sus moy fait effort.

Je suis d'avis que mise soit à mort, Sans en avoir quelque rémission; De vous, beau Père, j'espère avoir support, Et vous en laisse la jurisdiction.

1. Querelle, dispute.

2. Imp. : Si aulcunement.

LA PULCE.

Gloire et sancté, sans faire fiction, Et tout honneur vous donne de bon cueur; Vueillez ouir ma briesve diction, Puis que du droit estes conservateur.

De povres gens vous estes directeur; Les oppressés tousjours vous consolés; Aux indigens vous estes adjuteur; Jamais aucun[s] ne laissez désoléz. Une femme est qui me veult affoler, Qui tous les jours de ce que la suce tence 2. Et, quant el 3 veult son mary acoler, En elle prens toute ma subs[is]tance.

Je vous supplie, donnez vostre sentence, Assavoir mon si d'elle doibs mourir Ou si je doibs d'elle remplir ma pense Et de son sang, sans craindre, me nourrir <sup>4</sup>. Aultre menger je ne puis recouvrir; Donc me semble que la femme a grand tort Qu'el ne me veult ung peu de sang offrir, Affin qu'ensemble puissions vivre d'acord.

Je vous supplie que ne soye mise à mort Sans en avoir quelque rémission; De vous, beau Père, espère avoir support; Je vous en laisse la jurisdiction.

<sup>1.</sup> Imp.: oppresser.

<sup>2.</sup> Imp.: succetence. Le sens est « qui crie tous les jours contre moi, parce que je suce son sang. » Le vers est faux d'ailleurs, à moins qu'on ne prononçât comme si cela était écrit « sus-tence. »

<sup>3.</sup> Imp.: elle. - 4. Imp.: ne mourir.

LE FRÈRE MINEUR.
J'ay entendu la déclamation
De ce Procès, duquel est la matière
Criminelle, et pour résolution
De le vuider fault trouver la manière.

Chascun de vous se doibt mettre en lumière, Puisque chascun a fait son oraison; La vérité ne veulx mettre en derrière, Car à tous deux je veulx faire raison. Vous vous plaignez l'ung de l'autre à foison, Mais, tout compté, la Pulce faict le fort; Combien que esté soit toute sa saison, Elle ne doit à Femme faire effort.

Car sus chiens assez a de support,
Et sus les chatz; pour ce elle pert son droit;
Enver[s] la Femme ne doit point avoir port,
Car trop grant mal de ce s'ensuiveroit<sup>4</sup>;
Envers les hommes équallement feroit,
Lesquelz tormente audacieusement,
Sans craindre hyver, auquel meurent de froit,
Dont son Procès en pert finallement.

Car ung chascun mort par trop asprement, Sans regarder se y a possession; Ung chascun point trop oultrageusement, Dont d'ung chascun doibt faire cession, Et, pour donner briefve conclusion Audict Procès, la Pulce doit mourir, Sans en avoir quelque rémission; On ne la doit aucunement nourrir.

1. Imp.: sensuiveroint.

La vraye recepte j'ay voulu recouvrir Aux Irrelendes <sup>4</sup>, d'ont maintenant je viens, Pour toutes pulces faire souldain mourir, Sans en avoir quelques remédiens, Car oppressez en sont les Mendiants <sup>2</sup>, Qui d'ung accord me ont ¶oulu envoyer Chercher aucuns remeddes ou liens Sans nul deffault et sans me fourvoyer.

Dont je me suis bien voulu employer De faire tant, par la terre et par mer, Que j'é trouvé un guerdon et loyer <sup>3</sup>, Lequel sera aux pulces fort amer. Ce Bestial assez ne puis blasmer, Assez pugnir, assez luy faire mal; Doresnavant je le <sup>4</sup> veux affamer Pour son effect qui tant est énormal.

S'ensuit la recepte, faicte en prose à celle fin que on la puisse mieulx entendre.

Trouvez la manière d'avoir de la gresse d'ung regnard qui ait este tué au terme de son premier an à ung dymenche, soleil couchant, ou, si n'en povez trouver de telle sorte, il est facille assez de ce faire, et de ladicte gresse oingnez an en ung dimenche, soleil levant, et mettez ladicte ointure au meilleu du

Pourquoi l'Irlande plutôt qu'un autre pays? L'Espagne y avait bien d'autres droits.

<sup>2.</sup> Les Moines Mendians, qui n'étaient pas célèbres par leur propreté.

<sup>3.</sup> Imp. : foyer.

<sup>4.</sup> Imp. : les.

lieu où sont les pulces, et tantost se viendront toutes assembler, lesquelles facillement pourrez getter 4 au feu ou autre 2 lieu.

Lux in tenebris lucet 3.

a Fontaine a écrit, d'après Esope, la fable de l'Hommè et de la Puce. Le Ferrarals Celio Calcagnini, mort en 1576, avait composé un Eloge de la Puce, qui a été réimprimé dans les diverses éditions des Dissertationes ludicre (Analecta biblion, I, pp. 439-40), et des savants se sont divertis un instant avec la Puce de Madame Desroches; mais au moins tout cela est-il court, aussi bien que notre Débat; il fallait un Allemand pour en faire un gros volume.

Le poète Jean Fischart, qui a traduit ou imité Gargantua et plusieurs de nos anciennes poésies françaises, notamment la Légende et description du bonnet carré 4, a fait une curieuse imitation du Procés des femmes et des puces. La comparaison des deux ouvrages est des plus instructives, et met bien en relief la différence d'esprit des deux nations. L'auteur français n'a voulu faire qu'une simple facétie, dont la brièveté n'est pas le moindre mérite; l'auteur allemand au contraire s'est complu dans une amplification qui ne compte pas moins de quatre mille trois cent quinze vers! — Malgré la lon-

gueur de ce poème, il semble que Fischart ait craint de ne pas avoir encore épuisé le sujet. Une édition posthume de son

Imp.: gester.
 Imp.: autres.

3. « Et lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non com-

prehenderunt. » Joannis I, 5.

4. Réimprimée d'abord dans les « Joyeusetez » de Techener, ensuite par M. Veinant, et dans ce Recueil (1, 265-74), cette pièce a été reproduite de nouveau par M. Edouard Tricotet dans l'Ami des livres (Janvier 1861, p. 118-25), d'après un texte un peu différent. — Sur l'imitation de Fischart, imprimée en 1,81, 1591 et 1593, on peut voir l'article de M. Henri Kurz dans l'Archiv für das Studium der neueren Sprachen, t. XXXV, pp. 61-78, et l'édition de Fischart publiée par le même auteur, t. II, pp. xxxv-xl11.

Débat des femmes et des puces contient plusieurs autres pièces sur les puces, les poux, les moustiques et autres vermines, qui forment un nouveau total de 1,457 vers. Voilà certes une matière traitée avec toute la Gründlichkeit allemande!

On conçoit que nous ne puissions faire de rapprochements directs entre deux ouvrages de proportions aussi différentes.

Nous croyons utile cependant de reproduire en abrégé l'argument dont M. Kurz, le plus soigneux des éditeurs modernes de Fischart, a fait précéder ces singuliers poèmes (Johann Fischart's sammtliche Dichtungen. Herausgegeben und mit Erlauterungen versehen von Heinrich Kurz. Leipzig, J. J. Weber, 1866, 3 vol. pet. in-8, formant les tomes VIIIº à X° de la Deutsche Bibliothek, Sammlung seltener Schriften der alteren deutschen National-Literatur).

Après avoir fait observer que le Débat des puces, comparé aux précédents ouvrages de Fischart, atteste un réel progrès de son talent poétique, M. Kurz continue en ces termes : a Le Débat se divise en deux parties : la Plainte des puces et la Réponse des femmes, dont la première est bien supérieure, comme poésie, à la seconde. La première partie revêt la forme d'un dialogue entre la puce et le moustique, qui cherche à la consoler du malheur qui l'a frappée. Cela donne au poête l'occasion de produire une foule de proverbes et de sentences piquantes, qui seraient répétés chaque jour si nous les trouvions dans quelque ancien auteur français. La puce raconte une multitude d'aventures, qui lui sont arrivées à elle et à son père, et qui sont aussi bien inventées que bien racontées. Tout est plein de vie et de mouvement; tout est anime d'une joyeuse humeur, qui va parfois jusqu'à la liberté d'expression, sans tomber jamais dans le cynisme, comme on l'a souvent prétendu. Les noms seuls que Fischart a donnés aux puces montrent combien il est inépuisable; ainsi que le remarque Gervinus, ses inventions sont infiniment plus fines que celles de Rollenhagen dans ses noms onomatopiques de Grenouilles. Il n'y a pas moins de soixante noms de Puces (M. Kurz en donne la liste par ordre alphabétique) qui, presque sans exception, sont tous très-expressifs et de l'effet le plus comique. Nous ferons encore remarquer la peinture singulièrement vivante du commérage des Femmes (vers 1255 et suivants), et le plaisir que prend Fischart à profiter de toutes les occasions pour persifier les Moines (vers 1155 et suivants).

« Dans la seconde partie, le poète, en qualité de Chancelier des Puces nommé par Jupiter, rapporte la réponse des Femmes qui lui est parvenue par la poste. Les plaintes des Puces y sont relevées une à une et combattues par tous les moyens possibles. Tout cela est fait du ton le plus sérieux, ce qui ne contribue pas peu à rendre l'effet

plus comique.

« A la fin, le chancelier des puces rend son jugement au nom de Jupiter. Les femmes, y est-il dit, sont par nature douces et pacifiques ; si elles versent le sang, ce n'est qu'en cas de légitime défense. Si elles le font, c'est moins pour elles-mêmes que pour leurs enfants, que les puces tourmentent et font crier, en sorte qu'elles réveillent les hommes et tout le voisinage. Les jeunes filles sont encore plus maltraitées, car elles perdent leurs amoureux qui voient combien elles sont tracassées par les puces. Les puces mettent les ménages en désordre, parce que les servantes doivent passer leur temps à les chasser, et ne peuvent vaquer aux soins domestiques. Enfin les femmes sont par elles-mêmes plus nobles que les puces, et par cela seul la suprématie leur appartient. Les puces méritent encore d'être punies, parce qu'elles sont avides de sang et parce que leurs attaques poussent les femmes à l'indécence. Il doit donc être permis aux femmes, dit le chancelier en terminant, d'exterminer les puces; mais, pour témoigner à ces dernières tous les égards auxquels elles peuvent prétendre, il doit être permis aux puces de piquer les femmes sur leur langue toujours en mouvement :

> « Damit sie sehr die Mann betören, Wann sie nicht schweigen und aufhören; Auf das jr jn das gange Plut Ain wenig ausher schrepfen thut; Wiewol ir werden haben mü, Weil sie die üben spat und frü <sup>1</sup>. »

« Il doit être également permis aux puces de se tenir dans les grandes collerettes et dans les grandes manchettes des

1. « Cette langue avec laquelle élles assourdissent les hommes, ne se taisant et ne s'arrêtant jamais ; pratiquez-y quelques légères ventouses jusque dans leur sang rapide; sous aurez de la peine, car elles l'exercent soir et matin. » femmes, et de les chatouiller pendant la danse. Si elles ne veulent pas se soumettre à ce jugement, elles seront bannies en Laponie ou parmi les Chartreux, chez lesquels il n'y a même pas une punaise, parce que les punaises ne mangent pas de poisson et qu'elles ont de la répugnance pour un sang à l'odeur de poisson.

«Cette seconde partie est surtout inférieure à la première, parce que le détail y est poussé beaucoup trop loin, et tombe même çà et là dans des répétitions, ce qui n'est nullement le cas pour la plainte des puces (Kurz, loc. cit.,

t. II, pp. xxiii-xxvi). »

Le poème de Fischart se termine comme le poème francais par des recettes contre les puces, mais les siennes n'ont pas été rapportées des « Hirrelendes » et n'ont rien de facétieux. Elles sont au contraire fort sérieuses, ou, tout au moins, ont la prétention de l'être. En voici une au hasard : « Pour tuer les puces. Prenez de la chaux vive; passez-la dans un tamis et saupoudrez en la chambre après qu'elle a été bien nettoyée; cela causera un grand émoi parmi les puces. »

M. Kurz décrit sept éditions du poème de Fischart publiées de 1573 à 1610. Nous reproduirons seulement la description de la première, quoiqu'elle soit beaucoup moins com-

plète que la seconde :

Floh Hatz, Weiber Tratz // Der wunder vnrichtige, vn // spotwichtige Rechtshandel der Floh // mit den Weibern: Ein New geläss // auff das vberkurtzweiligest zubela-// chen, wo anders die Floh mit // stechen einem die kurtz-// weil nicht lang // machen. //

Wer willkom komen will zu Hauss, Kauf seim Weib diss Buch zu vorauss, Dann hierinn find sie weg vnd mittel Wie sie die Flöh auss Beltzen schüttel. Vnd hüt sich jeder männiglich Bey der Flöh vngnad, biss vnd stich, Das er diss Werck nit nach wöl machen, Weil noch nit aussgführt seind die sache, Dann der Flöh Appellation Mag noch in kurtzem nachher gohn. Auch bald der Beltz Defension.



[Au recto du 43° f.]: Zu klein Flöhingen. // Mit der Flöh Gnaden getruckt. . . . . // Jm Jar. // M.D.LXXIII [1573]. // End des Flöhrechtens, durch-// ächtens vnd fechtens. — [Au verso du même f.]: Getruckt zu Strassburg, // durch Bernhard // Jobin. // Anno M.D.LXXIII. In-8 de 44 ff. non chiff., titre encadré 1.

Pour ne pas sortir de l'Allemagne, on pourrait préférer avoir écrit, comme Hoffmann, les merveilleuses aventures de Peregrinus et de Maître Floh, le roi des Puces.

1. « Tracasserie des puces, colère des femmes. Le procès, merveilleusement injuste et facétieusement important, des puces avec les femmes, nouvelle excitation au rire le plus archijoyeux, où les puces vous piquent pour votre plaisir, non pour votre déplaisir [il y a là un intraduisible jeu de mots entre Kurzweil et Langweil]. - Qui veut être le bien-venu chez-lui, qu'il achète ce livre à sa femme, car elle y trouvera la manière et le moyen de chasser les puces des fourrures. Celui qui ne veut pas suivre les préceptes de cet ouvrage, n'a qu'à se bien garder de la mauvaise humeur, de la morsure et de la piqure des puces, car tout n'est pas encore fini. Les puces peuvent bientôt interjeter appel, et puis viendra la défense des pelisses. — [Au recto du 43° f.]: A Petit-Puçange. Imprime par la grâce des puces..... l'an 1573. Fin du procès, poursuite et combat des puces. — [Au verso du même f.]: Imprime à Strasbourg par Bernard Jobin, l'an 1573. »





## Le Règne de Fortune.

### Le titre complet de cette pièce est celui-ci :

Le regne de ffortune // auquel est monstre la nature et puissance dicelle affin // que lhôme porte patièment tout ce qui luy aduièdra. // ¶ Aux lecteurs. // ¶ Mondains lysez ce regne de fortune // Qui est de dieu la disposition // Sur toute chose et leur condition // Et vous prendrez en gre toute infortune. S. l. n. d. [Paris? vers 1 525?], in-4 goth. de 4 ff. de 31 lignes à la page, sign. A.

Au titre, au-dessus du quatrain Aux lectears, un bois représentant la Fortune sous la forme d'une syrène ailée, munie de serres d'aigles; la déesse s'avance sur un champ d'où surgissent des têtes humaines. Autour de ce bois sont disposés quatre fragments de bordures.

L'original de cette pièce fait partie de la précieuse Bibliothèque de M: le comte de Lignerolles, qui nous l'a gracieusement communiqué.

Le catalogue Cigongne (nº 569) mentionne un msc., composé de 7 ff., intitulé: Regime de Fortune, en vers, par Michault Taillevent. Ce titre paraît désigner la même composition que celle que nous publions ci-

après. Nous regrettons de n'avoir pu nous en assurer par l'examen comparatif des deux textes. Si notre poëme est le même que celui de Michault Taillevent, il pourrait, à cause de la similitude qu'il présente avec la Dance aux Aveugles et les autres compositions morales de P. Michault, être invoqué comme un argument par ceux qui ne font des deux poëtes qu'un seul personnage.

On peut rapprocher de notre petit poëme une composition analogue, mais beaucoup plus ancienne, publiée par M. Achille Jubinal (Jongleurs et Trouvères; Paris, 1835, in-8, pp. 177-181). Cette poésie, dont le fond et les idées générales se retrouvent dans le morceau que nous publions, ne se termine pas, comme le Règne de Fortune, par une invocation pieuse qui vient adoucir la couleur un peu payenne et anti-religieuse du morceau. C'est qu'aux XIIIº et XIVe siècles, ces lais avaient pour auteurs les jongleurs et les ménestrels, tandis qu'à la fin du XVe et au XVIe, c'étaient plutôt les prêtres et les hommes d'église qui les composaient, comme Guillaume Alexis, Eustorg de Beaulieu, etc. Il n'est dès lors pas étonnant de trouver souvent, et comme plaquées à la suite d'un sujet imité de l'antiquité ou inspiré par la tradition, des invocations ou des prières adressées à Jésus-Christ, à la Vierge, aux Saints, sans rapport avec l'objet du poeme. Elles trouvent leur explication dans la profession de l'auteur, dans le caractère dont il est revêtu et aussi dans son désir de ramener aux idées religieuses une société qui s'en écartait chaque jour davantage.

Le Règne de Fortune, auquel est montrée la nature et puissance d'icelle, affin que l'homme porte patiemment tout ce qui luy adviendra.

#### Aux Lecteurs.

Mondains, lysez ce Règne de Fortune, Qui est de Dieu la disposition Sur toutes choses et leur condition, Et vous prendrez en gré toute infortune.

Haulte princesse et souveraine dame,
Sur toute rien 4 et le primerain chef,
Car par moy vient tout bien ou tout meschef
Sur les humains, sans ung en excepter,
Par quoy je puis celluy que veulx dompter,
Et m'est tout ung, soit Pape, Roy, ou Comte,

1. Dans l'ancienne langue française, rien n'avait pas le sens négatif. « Rien, dit Nicot (Thrésor de la langue Françoise; Paris, 1606, in-fol.), semble être le mot propre François de ce mot Latin Res. S'il y a rien qui te nuise, dy le moy.... Il est bien déçeu, car elle le hait sur tout rien, c'est à dire sur toutes choses... Rien aussi est quelquefois négatif, nihil. » Ce qui prouve que, même à la fin du xviº siècle, l'acception la plus ordinaire du mot rien était celle de « chose » en général. — Voir du reste sur ce point l'article consacré à ce mot par M. Alfred Schweighæuser, dans sa thèse De la négation dans les langues romanes, Bibliothèque de l'École des chartes, 3° série, II, 1851, p. 449-57.

2. Imp.: nelluy.

Pouvre ou meschant; de nulluy<sup>2</sup> ne tiens conte,

En reversant honneurs, aussi richesses, Et les plus bas venir à grans haultesses, Et des plus haultz, plus riches, plus greigneurs Faire venir des moindres et mineurs. Point n'ay pitié de veoir plaindre et frémir Le pouvre et nud, et le souffrir gémir, Mais bien m'en ris de son mal et tempeste, Quant tant de maukx luy tumbent sur la teste. Ma nature est d'eslever et haulser Les ignorans et saiges rabbaisser, Je prens plaisir et mon esbatement A tous humains leur livrer maint torment, Sans les laisser une heure en bon repoz; Ainsi me plaist de traicter mes suppoz. Les Roys trembler je faitz et succumber Comme je veulx et pouvrement tumber De leurs degrez et dignitez haultaines, Par mes moyens et voluntés soubdaines. Cruelle suis, car ne congnois nulluy Et m'esjouys faire mal à celluy Que je voys bon, et au maulvais du bien. C'est mon plaisir faire par ce moyen, Et n'est aulcun qui me sceust destourner Que tous ne fasse par ma roue tourner, Et les pervers, gros tyrans et larrons, Les préferer par dessus tous les bons. En les haulsant en honneurs et offices Laissant les bons estre tousjours novyces. Je ne prens garde aux vertus, ne sçavoir; Là où je veulx je donne mon avoir;

1. Comparatif de grand.

Plus tost en donne aux sotz et ignorans, Oue je ne faitz aux discretz et sçavans. Des dignitez d'Evesque ou Cardinal Ce n'est pour gens qui craignent faire mal; Plus tost les ont les suppotz de ce monde Oue les grands clercz où tout sçavoir habonde. En ung moment je change, aussi varie; A l'ung suys bonne, à l'aultre suys marrie. Toute à ung coup tourne le sus dessoubz Ce que je veulx, et tost je le ressoulz. Je fais ainsi que Mer impétueuse; De se y fier est chose périlleuse; Aucunes fois est paisible et tranquille, Puis tout soubdain fait 1 périr des nefz mille. Ma face monstre à ceulx que-je veulx belle; Aux aultres suis contre eulx rude et rebelle. Prospérité je donne à qui me plaist; A nul complaire cela trop me desplaist. Les glorieulx, qu'ay voulu eslever, Metz si très bas qu'ilz ne se peuent lever, Bien est celluy grand fol et abuzé Qui croit 2 en moy; car, tant soit-il ruzé, Tost le lairray 3 par moyen supplanté, Combien qu'il ait des biens à grand planté. Nul ne se fie en mes ris nullement, Car c'est l'appast de leur tresbuchement, Car, quant ilz ont ma face ainsi ryante, Mà costume est leur estre decepvante. Maint homme 5 dit de moy, contre raison,

<sup>1.</sup> Imp.: faitz. — 2. Imp.: croy. — 3. Imp.: livreray. — 4. a A grand planté: » en grande quantité. Ce mot s'est conservé dans l'anglais plenty. — 5. Imp.: hommes.

Que leur faitz tort et trop grand mesprison; Mais bien scavoir je vouldrois quelle injure Faitz à celluy qui contre moy murmure. Si de mes biens je veulx faire à mon vueil, L'homme en doibt-il pour ce en avoir dueil? Ce n'est du sien de quoy ainsi m'esbas. Si je l'ay fait tumber du hault en bas, C'est mon plaisir; cela est ma nature D'ainsi vexer l'humaine créature. [Et] quel tort faitz-je à l'homme se luy oste Ce qu'aultres foy[s] lui ay baillé assoste (?) De le reprendre, quant mon plaisir seroit : Dont, en ce cas ne luy faitz que tout droit De 2 répéter ce que luy ay presté Sans point de gaing, usant de charité. Se luy faitz tort, qu'i me fasse venir En jugement pour vouloir soubstenir Les tors et griefz qu'il 3 me dict avoir faict. Certaine suis lui monstrer en effect Que les grandz biens, honneurs et dignitez, Ne sont de luy, mais les luy ay prestez. Monstre m'en ung entre tous les mortelz Auquel les biens soyent perpétuelz. Si peult prouver qu'ilz soyent de son propre, Je4 les luy rend voluntiers sans opprobre. N'est-il pas vray que l'homme vient tout nu Au monde, aussi de tous biens despourveu? Nature adonc le vous produyct ainsi, Et puis après m'en laisse le soulcy

<sup>1.</sup> Imp.: leurs. — 2. Imp.: De luy. — 3. Imp.: quilz. — 4. Imp.: Se.

De le nourrir, vestir et eslever, D'adversité l'oster et relever. De mon trésor luy ay donné content ; Si le reprens, pas n'en soit mal content Ne impatient, murmurant contre moy Que luy fais 1 tort; ne voy raison pourquoy. Veult-il briser mes droictz et mes usaiges Que je ne monstre à tous mes deux visaiges, Quant il me plaist? C'est trop avant pensé De donner bryde à mon cours advancé. Si j'ay aucun pourveu de grand richesse Et eslevé en honneur et haultesse, En dignité, n'est-ce par 2 mon moyen Qu'il est venu à jouyr d'ung tel bien? Si ma main veult retirer de bien faire, Me veullent-ilz empescher cest affaire? Dame je suis de richesse et honneur, Et à mon vueil je donne heur ou malheur: Ils me devroyent de bon cueur grâces rendre D'avoir presté mes biens, sans nul gaing prendre. Toute richesse, honneur et bien mondain, Ne sont-ilz pas soubz ma loy, en ma main? Si sont vrayment 3, et sont mes domesticques, Tous serviteurs, qui font sans nulz replicques Ce que je veulx et, sans que leur commande, Viennent et vont partout où je les mande, Et, s'il me plaist de là les rappeller Et que bien tost viennent, sans appeller, Pour faire tout à mon commandement. Riens ilz ne font que par mon mandement,

<sup>1.</sup> Imp.: fait. — 2. Imp.: pas par. — 3. Imp.: vrayement.

Que je leur faitz comme dame et maitresse En les mandant où mon plaisir s'adresse. Pourquoy est 4 donc que l'homme ainsi se plainct Que lui faictz tort? En ce je ne voy point Qu'il ayt raison de se<sup>2</sup> plaindre de moy. Veu que du sien ne prens rien, sur ma foy. Si mes honneurs, richesses, dignitez Me vont suyvant de telles vanitez, Leur dame suis; j'ay jurisdiction Pleine sur eulx et domination. Assuréement je te prometz et jure Que, si les biens dont te dis faire injure Estoyent tiens de ton propre venuz, Aucunement ne les eusse perduz : Ce<sup>3</sup> seroit bien abbaisse[r] ma puissance Avoir du mien par force jouyssance. Chascune chose exerce sa nature Comme je faitz; aussi c'est la droicture. N'est-il loysible au ciel donner clarté Et puis après de rendre obscur[i]té Par noires nuytz? Pareillement l'année En quatre temps n'est-elle divisée? C'est le printemps, esté, autompne, yver; Chascun son cours fait sans riens estriver. Ne voyez-vous la terre plantureuse En divers fleurs et couleur tant heureuse? Puis rend moyssons et vendanges aussi; Gellée après quant vient, tout est transsy Par la froydeur, bruynes nubyleuses, Oui fait retraire aux grans cavernes creuses

<sup>1.</sup> Imp.: est ce. - 2. Imp.: ce. - 3. Imp.: Se.

Les animaulx pour évyter froidure : Lors la terre est despoillée de verdure. La mer aussi n'a elle ceste loy, Quant elle veult, se tenir toute quoy, Toute tranquille, doulce et appaisée? Et puis après, à naiger mal aisée, Ses vagues faict hurter aux grans vaisseaulx, Les submergeant en ses profondes eaulx. L'homme cuyde-il par sa cupidité Lier, tenir ma mutabilité Et à son vueil mon vouloir corriger, La où luy plaist mon povoir diriger? Nenny, nenny; de cela il s'abuse De me tollir la puissance dont j'use 1, Qui est à moy par ung cours naturel Sur les mondains et leur bien temporel. C'est mon povoir et naturel' puissance De me jouer du tout à 2 ma plaisance A ce jeu cy faisant ma roue tourner. Sans la laisser ung seul jour séjourner Que par ligier virement ne renverse Tous les humains, leur marastre et adverse, M'esjouyssant muer les choses haultes Jusques au bas, sans avoir fait les faultes. Ce que est bon eslever haultement, Puis le tumber plus profond que devant. Et toy, lyseur, s'il te plaist, monteras En nostre roue et te contenteras S'il t'en convient dévaller et descendre, Car à ma loy il te fault condescendre.

1. Imp.: don use. — 2. Imp.: q.

#### 84 LE RÈGNE DE FORTUNE.

N'impute point cela à ma nature; Si tu as mal enduré sans murmure, C'est le debvoir et le jeu de ma roue De faire à tous la figue <sup>4</sup>, aussi la moue.

## L'ACTEUR.

souverain, du monde créateur, Par Jésuchrist nostre seul servateur, Regarde nous çà-bas, pouvres humains, Car nous sommes les œuvres de tes mains Et les greigneurs de toute créature ; Et nous deffend de la dure poincture Des cas mondains et grandz adversitez Que nous avons par noz iniquitez; Nous te prions comprimer et restraindre Que ses grans flotz ne nous puissent estaindre. Tu es celluy que les Cieulx seul gouvernes, Les animaulx qui n'ont que leurs cavernes, Et rien sans toy en ce monde n'est faict : Tu es celluy qui seul faict et deffaict; Ne nous tente par tribulation Ou patience en telle passion.

Durum patientid frango.

Finis.

1. Faire la figue, se moquer.



Le Moyen de soy enrichir, profitable et utile à toutes gens, composé par Maistre Françoys Girault.

Seul, Lacroix du Maine cite Maître François Girault, et lui consacre ce court article (I, 221):

« Il a écrit un poème françois, intitulé Le moyen de soy enrichir, imprimé à Paris », et La Monnoye ajoute en note: « Ce poème, que le titre seul auroit du faire rechercher, n'est point connu. »

Plus heureux que La Monnoye, nous pouvons faire connaître ce poëme, dont nous avons sous les yeux deux éditions :

L'une est intitulée :

¶ Le moyen de // soy enrichir Pfi- // table et vtile a toutes gens Compose // par maistre Francoys girault. // ¶ On les vêd a Paris en la rue neufve // nostre dame a lenseigne sainct Nicolas. S. d. [Paris?, vers 1525?], pet. in-8° goth. de 4 ff. de 34 lignes à la page pleine.

Au recto du premier feuillet, le bois du jeune homme debout s'adressant à un clerc qui lui fait face.

Voici le titre de la seconde :

¶ La maniere da // uoir de largent // tresvtille a toutes gens : et // pour viure vertueusement. — S. l. n. d. [Paris? vers 1525?], pet. in-8° goth. de 4 ff. de 24 lignes à la page.

Cette édition, beaucoup moins correcte que celle qui porte sur le titre le nom du poète, ne renferme aucun bois. Comme les pages contiennent chacune dix lignes de moins, l'imprimeur a supprimé des strophes, et il a fallu, à la fin, faire tenir quatre vers en deux lignes; il n'y a pourtant pas de blanc entre le titre et la première ligne du texte.

Toutes deux, après avoir fait partie de la bibliothèque de M. Kaminski à Londres, se trouvent maintenant dans celle de M. le baron James de

Rothschild.

M. Brunet (II, col. 1614) indique une troisième édition, qui doit se rapprocher de celle que nous

avons indiquée d'abord :

Le moyen de soy enrichir profitable et utille, à toutes gens composé par Maistre Françoys Girault. Paris, rue Saint-Jacques, au-dessus de la † Saint-Benoist. In-8° goth. de 4 ff. Charles Nodier a possédé un exemplaire de cette édition, qui figure dans sa Description raisonnée d'une jolie collection de livres (Paris, Techener, 1844, in-8°, n° 318).

On remarquera que la pièce commence et se termine par des vers de dix pieds, tandis que les strophes

intermédiaires sont écrites en vers de huit.

Le Moyen de soy enrichir, profitable et utile à toutes gens, composé par Maistre Francoys Girault.



1. Ed. в (anonyme): A manque.

Ce qu'il en dit; c'est ung mot à delivre, Mais toutes fois il faict bon biens avoir; Qui veult riche estre, il doibt de loing prévoir.

Se desirés estre riche en ce monde, Mon bon 4 amy, entends ung peu icy, Et tu voirras, par pensée pure 2 et munde, Comme auras biens sans avoir grant soucy; Pour estre riche il te fault faire ainsi; C'est espargner et non estre trop chiche: Par ce moyen tu pourras estre riche.

Si tu demandes la richesse des Cieulx Je t'en diray bien [toute] la manière; Entens ung peu mon vouloir précieulx Qu'ay [choisi] pour estandard et banière, C'est que j'ay [mis] d'amour [très] singulière Mon seul record à nostre Rédempteur, Lequel je tiens pour mon bien et auteur 3.

Trésor des Cieulx 4 me semble bon; Qui bon ne le trouve 8 est fol homme; C'est pour estre riche 6, et gardon 7 En auras de Dieu [en] briefve somme. Entends bien la manière comme Je te vueil ce don enseigner, C'est qu'à tes malfaiteurs pardonne 8; Par ce point tu pourras gaigner.

1. Ed. B.: bon est omis. — 2. Ed. A: pur.

3. Cette strophe manque dans B. — 4. A et B.: le trésor. — 5. A.: qui ne le trouve bon. Le est omis dans B. — 6. Imp.: bien riche. — 7. Le guerdon, la récompense. — 8. C'est le mot du Pater: « Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. »—

#### 88 LE MOYEN DE SOY ENRICHIR.

Si tu veulx bien les deux acquerre, Tu le feras facilement Riche aux Cieulx et sur la Terre Et tu n'y fauldras nullement; Regarde l'appareillement ; Quant tu fus né 2, tu n'avois rien; Quand tu mourras, semblablement Aussi tu n'emporteras rien.

En 3 ce Monde tu veulx des biens; Il est bien heureulx qui en a, Entends ici, ce mot retiens; Je te dirai où il y en a; Quand le matin est venu, va En ta besongne, et par raison, Ainsi que de coustume on a, Tu auras des biens à foyson.

Quant auras le jour <sup>4</sup> besongné, Il ne te faut pas tout despendre. Qui despent plus qu'i n'a <sup>5</sup> gaigné Compte on n'en tient <sup>6</sup>, bien t'en remembre; Caton l'a à tous enseigné; Tes biens aussi tu ne doibtz vendre, Mais tousjours amasser et prendre, Ou l'on <sup>7</sup> aura bien enseigné <sup>8</sup>.

Pour estre riche davantaige, Entens ung peu que je vueil dire;

<sup>1.</sup> A.: la pareillement. — 2. A.: nay. — 3. A.: Sen. — 4. A et B: Quant tu auras tout le jour. — 5. A.: qui na găigne. — 6. Imp.: On n'en tient compte. — 7. A.: len. — 8. B.: Tout ainsi comme on t'aura signe.

Sers tousjours Dieu, c'est le passaige, Et ne le veuille en rien dédire, En te mocquant tu pourroys rire Disant : « Je ne desditz point Dieu »; Si faitz, te marrissant par ire, Le despitant en 4 chascun lieu.

En ce Monde qui veult riche estre, Il fault premier qu'il ayt bon maistre, Lever <sup>2</sup> matin<sup>3</sup> et coucher tard Sans estre en <sup>4</sup> nulle rien fétard <sup>5</sup>; Car qui veult avoir grant richesse Il fault qu'il ayt en soy prouesse Et despendre, sans follier <sup>6</sup>, Le bien qu'il a peu allier.

Préveoir de loing enrichist l'homme; Chastement vivre nourrit l'homme, Donner pour Dieu n'enpauvrist <sup>7</sup> homme; L'homme en ces trois pointz richira <sup>8</sup>, Et jamais il n'apauvrira <sup>9</sup>.

De donner pour Dieu plus auras Que de cela ne <sup>40</sup> retiendras; Aulcuns sont riches pour <sup>44</sup> donner Et les aultres pour pardonner <sup>42</sup>. Pour ce faictz bien, quant il est tien; Après ta mort tu n'y as rien <sup>43</sup>.

<sup>1.</sup> A.: a. — 2. A et B.: Se lever. — 3. A.: mtain. — 4. A et B.: de. — 5. Ce vers est omis dans A. — 6 A.: foller. — 7. A.: nen pourist. — 8. A.: enrichira. — 9. Cette strophe est incomplète de trois vers. — 10. A et B: tu ne. — 11. A.: pour biens donner. B.: bien. — 12. B.: pour tout pardonner. — 13. Cette strophe est incomplète de deux vers.

### 90 LE MOYEN DE SOY ENRICHIR.

Qui veult tenir richesse en soy
Il ne doibt estre trop hastif,
Ne trop froit, ou [bien] par ma foy,
Il n'en voirra jà le motif 2;
[Mais] il doibt estre ung peu actif
Et espargnable par mesure
Et de son faict mémoratif,
Mais ne preste rien à usure.

Tu veoys assez de riches gens Qui ont eu<sup>3</sup> povreté bien ample; Maintenant ilz ont force argens; Faictz comme ont faict, prens y exemple. Tu diras: « Il faisoit bon temps »; Il est vray, mais qui <sup>4</sup> leur ressemble Et leur condition <sup>3</sup> contemple, Advis m'est qu'il ne pert point temps.

Or entens cy ung aultre point; Pour estre riche et à milliers Fault travailler, n'en doubte point; Mais fuys <sup>6</sup> tousjours ces grenoilliers, Où grans despens se font, pour voir, Et aultres gens irréguliers, Non trop garder en tes garniers; Par ce tu pourras bien <sup>7</sup> avoir.

Ne te hate point d'achepter Et vens selon droit et rayson, Pensant de tousjours t'aquitter;

<sup>1.</sup> A et B.: Qui veult richesse tenir, etc.
2. B.: moyeie. — 3. Eu est omis dans B. — 4. B.: quil.
— 5. B.: bien contemple. — 6. A.: faictz. — 7. B.: biens.

Ainsi auras riche mayson <sup>4</sup>. Mon amy, selon la sayson Pourvoye ton cas et affaire, Et, sans doubte ni abusion, Cela riche te pourra faire.

Fuys les bordeaulx sur toutes choses Et ne desrobes rien qui soyt, Et tu voirras <sup>2</sup> qu'en <sup>3</sup> vers [et] proses Faict aultrement, il se décoyt; Celuy qui riche s'aperçoyt, Entendez le cas limité, Sy les veult suyvre, mal <sup>4</sup> reçoyt Et demeure en mendicité.

Voicy ung aultre point nouveau A gens de petite pratique; Regarde que faict ung oyseau, C'est la parolle évangélique; Il ne sème rien<sup>5</sup>, sa vie est petite<sup>6</sup>, Aussi il ne faict point de mal; Prens y <sup>7</sup> garde, je m'en acquite; Ne l'oublye pas, propos final <sup>8</sup>.

Si tu estoys cent ans au monde, Riche seras, je te prometz Mais qu'en toy sapience habunde

<sup>1.</sup> B.: transpose les mots maison et saison. — 2. B.: verras. — 3. Avec le sens de qui en. — 4. A et B.: grant mal. — 5. « Considerate corvos quia non seminant neque metunt, quibus non est cellarium neque horreum, et Deus pascit illos » Lucæ XII, 24. — 6. Vers trop long. — 7. A.: prens-y bien. — 8. Cette strophe est omise dans s.

#### LE MOYEN DE SOY ENRICHIR.

Et a Dieu servir te submetz; Vous pourrez dire: « Voire mais <sup>1</sup>, Pour estre tousjours à l'église, On n'est pas servy de tous metz; » Si es, sy bien tu t'en <sup>2</sup> advise.

92

Mon amy, tu peulx Dieu servir

En ta besongne comme à messe 3,
Et te peulx de tous pointz chevir;
Je t'en fais bon veu et promesse.
Pour riche estre 4, prens ton adresse
A fréquenter gens qu'ont 5 de quoy
Ne te fye pas trop en largesse;
Chemine, escoute, garde toy 6.

Le bon oyseau se faict de soy,
Ainsi qu'on dict communément;
Or qui est prudent, par ma foy,
Les biens lui viennent en dormant;
Besongner <sup>7</sup> fault <sup>8</sup> songneusement
Et n'estre jamais endormy,
Et je te prometz mon serment
Que seras <sup>9</sup> riche, mon amy.

Il y a ung tas de flateurs Qui diront: « Je te feray riche »; · Ne les croys pas, ce 10 sont auteurs De mal, qui n'ont pas une miche 11;

<sup>1.</sup> A.: o voyre mais. — 2. B.: bien en aduise. — 3. A.: d la. B.: en la. — 4. A et B.: pour estre riche. — 5. A et B.: qui ont. — 6. A et B.: prens garde à toy. — 7. A. et B.: Mais besongner. — 8. B.: fault est omis. — 9. A. et B.: tu seras. — 10. A. et B.: se. — 11. A.: De mal, lesquelz n'ont vaillant une miche.

Ilz n'en font que le serf ou biche De vouloir povres gens tromper. Ils diront : « Il fault estre chiche ». Or garde bien de te coupper '.

Le regnard pour poulle attrapper, Il va de loing à l'eschauguette; Le taneur mect ses <sup>2</sup> cuirs tremper, C'est pour le gaing qui lui appette; Aussi fault que de loing tu guettes <sup>3</sup> Si <sup>4</sup> tu veulx amasser du bien Sans aultruy tromper, car pour certes <sup>5</sup> Qui trompe aultruy jamais n'a rien.

Or entens ung peu le moyen; Tu voys trompeurs tousjours déçeuz Par Tromperie, dont le lien Pire est que Mort<sup>6</sup>, qui gette sus Le povre homme de son plaisir; Donc ne soys trompeur<sup>7</sup>, car Jésus Au Jugement nous rendra jus Si vulupté voulons choisir.

Ce n'est pas <sup>8</sup> raison d'estre riche Par le moyen d'aultre appovrir; Mieulx vauldroit n'avoir que une miche Que de <sup>9</sup> meschant cas se couvrir; Tu doibs tousjours tes yeulx avoir <sup>40</sup>

<sup>1.</sup> B.: cette strophe est omise. — 2. A. et B.: ces — 3. B.: ces cinq vers sont omis. — 4. B.: se. — 5. B., ayant supprimé les rimes précédentes en tes, porte ici : sans nul tromper : car pour certain. — 6. A et B.: Pire est que le mort. — 7. B.: menteur. — 8. A.: par. — 9. A.: de tel. — 10. A.: Ouvrir.

### 94 LE MOYEN DE SOY ENRICHIR.

Au labeur par bonne doctrine; Envers l'église fais devoir, Réclamant la Déité trine 2.

Ung homme qui vit justement Il est assez riche en ce monde, Car il a biens abondamment Par vertu qui en luy redonde; Sois doulx par pensée faconde, Ne voulant d'aultruy rien avoir Crois ce[la] pour parolle ronde; Par ce pourras richesse avoir.

Chasgrin est dangereuse beste; Il fait maulvais avoir ennuy, Soucy aussi; je vous atteste Nul ne doibt reposer en luy. Semblablement esvite et fuy, Tant que pourras, mélencolye, Car qui les fuyt, entens cecy, Richesse vers luy se ralye.

Prens soing en toy, fuyant Madame Oyseuse, Ayant chagrin en ton bien et mémoire. Ainsi doibt vivre personne vertueuse Si des sainctz Cieulx veult acquérir la gloire; Gloire des Cieulx c'est ung riche prétoire; Chascun de vous y doibt faire debvoir: Par ce moyen pourras richesse avoir.

Besoing 3, Souffrette, sont dangereux à veoir;

<sup>1.</sup> A.: faisant. — 2. Cette strophe est encore supprimée dans B. — 3. A.: Beseing.

Cil ' qui les craint, certes, il n'a pas tort.

Pour ce, messieurs, debvons à tous pourvoir

Et de bien faire nous mettant en effort

Fuyant besoing très dangereux à veoir,

Souffrette aussi, qui tousjours nous remort 2.

#### L'ACTEUR.

Faisons tousjours nostre
Retenons pour nostre
Accomplissant nostre
N'oubliant ce qu'il fault
Considérant qu'il fault
Otempérant sans rien
Iésus aymant sans luy
Se sont sept³ pointz de bien avoir.

**GepAo**1

Gens qui desirez riches <sup>4</sup>
Ie vous prie, contemplez <sup>8</sup> que
Retiens en soy et pour son
A vous verrez ung bien povre
Vous congnoistrez par là son <sup>6</sup>
Loyaulté et où elle peult

Tenant sept vertus en son

estre

Espoir de mieulx en soulas nous faict vivre Jusque à la fin 7.

<sup>1.</sup> A.: Sil. — 2. Ces six vers sont omis dans B.
3. B.: Ce sont sept poinctes de bien: — 4. B.: richestes.
5. A. et B.: contempez. — 6. B.: par la fin. — 7. B.: fin est omis.



Le Médecin Courtizan, ou la nouvelle et plus courte Manière de parvenir à la vraye et solide médecine. A Messere Dorbuno.

A Paris, pour Guillaume Barbé.

1559.

### Voici le titre complet de cette pièce :

Le Medecin Cour // tizan, // ou // la nouvelle et plus // courte maniere de parvenir à la vraye et solide // medecine. // A // Messere Dorbuno. //

Vis, Dorbune, brevi medicinam discere cursu; Hæc, Dorbune, tibi pagina monstrat iter.

A Paris, // Pour Guillaume Barbė // MDLIX. // Avec Priuilege. In-4 de,4 ff. non chiffrés, de 31 lignes à la page; signature A; caractères italiques.

On lit, au verso du titre, l'Extrait du Prinilege

rapporté ci-après.

Le seul exemplaire de cette pièce que nous connaissions appartient à M. le Duc de la Trémoille, qui a bien voulu nous le communiquer et nous permettre de le reproduire.

Dorbunus, comme nous l'apprend M. Alfred Four-

nier, est l'Italien Dordunus; et c'est à l'amitié de ce médecin érudit que nous devons les notes techniques de cette pièce, remarquable par le tour élégant de la forme. Elle est certainement d'un habile homme en poëterie, et il est regrettable de n'en pas savoir le nom.

Il ne serait pas impossible que l'auteur anonyme du Médecin courtizan fût Joachim du Bellay, qui a écrit le Poëte Courtizan et la Nouvelle Manière de faire son prouffit des lettres? Il faut, en général, se montrer très-circonspect pour ces attributions, et n'accueillir des présomptions qu'avec la plus extrême réserve. mais ici les analogies sont si frappantes, au point de vue du fond et de la forme surtout, que nous avons cru intéressant de les soumettre au jugement de nos lecteurs. Le Médecin Courtizan nous semble sortir de la même plume que le Poëte Courtizan. On retrouve, en effet, dans les deux poëmes, la même pensée générale, le même esprit, et souvent les mêmes expressions. Le plan des deux compositions est identique : on les dirait calquées l'une sur l'autre. Elles débutent toutes deux par la même idée. Il est inutile au poëte comme au médecin de se consumer dans l'étude des livres et de remascher le laurier :

Je ne veulx que longtemps à l'estude il pallisse, Je ne veulx que resveur sur le livre il vieillisse, Feuilletant studieux tous les soirs et matins Les exemplaires grecs et les autheurs latins. Ces exercices-là font l'homme peu habile, Le rendent catareux, maladif et débile, Solitaire, facheux, taciturne et songeard; Mais nostre courtisan est beaucoup plus gaillard. Pour un vers allonger ses ongles il ne ronge, Il ne frappe la table, il ne resve, il ne songe, Se brouillant le cerveau de pensemens divers

Pour tirer de sa teste un miserable vers, Qui ne rapporte, ingrat, qu'une longue risée Partout où l'ignorance est plus authorisée.

Toy donc qui as choisi le chemin le plus court Pour estre mis au ranc des sçavans de la court, Sans macher le laurier, ny sans prendre la peine De songer en Parnasse, et boire à la fontaine Que le cheval volant de son pied fist saillir, Faisant ce que je dy, tu ne pourras faillir.

Il faut «se jecter en Cour », faire la connaissance des courtisans, surtout savoir s'en faire bien venir. La recommandation s'applique au médecin comme au poëte; elle s'adresserait aussi bien à l'avocat et au magistrat, si nous avions un Advocat Courtizan ou un Magistrat Courtizan. L'entourage du prince seul faisait et défaisait les réputations, et la Cour était le foyer d'où rayonnait aussi bien la gloire scientifique que la renommée littéraire. Les conseils donnés au poëte et au médecin ont un fonds commun; ils ne diffèrent que par les procédés spéciaux à chaque profession. Enfin, la conclusion dans les deux pièces est la même : il faut chercher surtout à plaire à ceux qui peuvent être utiles et se rendre agréable aux puissants. C'est ainsi seulement que réussira l'homme de cour, qu'il soit médecin ou poëte. Le disciple des Muses parviendra à la gloire littéraire; le docteur acquerra des trésors plus solides :

Retien doncques ce point, et, si tu m'en veulx croire, Au jugement commun ne hasarde ta gloire; Mais, saige, sois content du jugement de ceulx Lesquelz trouvent tout bon, auxquelz plaire tu veux, Qui peuvent t'avancer en estats et offices, Qui te peuvent donner les riches bénéfices, Non ce vent populaire et ce frivole bruit Qui de beaucoup de peine apporte peu de fruict. Ce faisant, tu tiendras le lieu d'un Aristarque, Et entre les scavants seras comme un monarque 1.

# [Le Médecin Courtizan.]

# Extraict du Privilège.

🛾 l est permis à Guillaume Barbé, libraire, demeurant à Paris, d'imprimer, ou faire imprimer, et mettre en vente ce présent livret intitulé Le Médecin courtizan, etc., et ce jusques au temps et terme de trois ans prochainement venants, avec défenses à tous autres Libraires et Imprimeurs de iceluy imprimer ne mettre en vente, sur peine de confiscation desdicts livres et d'amende arbitraire. Faict le 25 jour de Novembre 1559.

Signé : BERTRAND.

1. Les Œuyres Françoises de Joachim Du Bellay, Gentilhomme Angevin et Poëte excellent de ce temps; Lyon, Antoine de Harsy, 1575, fo 113, vo et suiv. - Variétés historiques et littéraires, revues et annotées par M. Edouard Fournier, t. X, pp. 143-150.

On remarquera que les diverses éditions des Œuvres de Du Bellay n'ont été publiées qu'après sa mort par G. Aubert. Cette circonstance explique aisement les lacunes que ces recueils peuvent présenter. C'est ainsi que l'un des éditeurs de ce Recueil a publié, sur l'indication de M. Paulin Paris, de remarquables sonnets de Du Bellay qui avaient échappé à G. Aubert. (Huit sonnets de Joachim du Bellay, Paris, 1849, in-8" de 19 p. Extrait du journal l'Amateur de livres et tiré à so ex.)

Le Médecin Courtizan, ou la nouvelle et plus courte Manière de parvenir à la vraye et solide Médecine.

## A Messere Dorbuno 1.

ue nous sert plus longtemps racourcir nostre vie Epluchants les secrets de la Philosophie? Que sert, pour le plaisir de ces menteuses Acrayanter nos ans de cent mille labeurs [Seurs.

1. « Dordonus (Georges), médecin du xvi° siècle, était de Plaisance, où il reçut le bonnet de Docteur à l'âge de 23 ans. Il enseigna ensuite la chirurgie dans l'Université de Pavie, du temps de François 1er. Dordonus a écrit : De Morbi gallici curatione tractatus quatuor. Annotationes centum in Simplicium materiam. Papie, 1568, in-8°. » (Dictionnaire historique de la Médecine, par N. F. J. Eloy, 1778, t. II, gr. in-8°.)

1776, L. I., gr. III-05.)

Le livre de Dordonus est un mince opuscule, pompeusement divisé en quatre traités qui mériteraient plus justement le nom de chapitres. Ce livre ne contient aucune vue originale. C'est un exposé plus que succinct des symptômes du Mal Français et des médications en usage contre ce mal. La partie clinique y est presque absolument sacrifiée. Plus longuement traitée, la partie thérapeutique est une simple reproduction des méthodes déjà préconisées par les médecins d'une époque antérieure. Au total, l'ouvrage de Dordonus est une production plus que médiocre, comparable à nombre d'autres livrets contemporains auxquéls donna naissance l'attrait d'une maladie nouvelle, encore imparfaitement étudiée. Comme ces derniers, il est tombé de nos jours dans un complet oubli, que nous n'oserions dire immérité. — A. F.

2. « Accravanter, ou Accrevanter. To burst, or breake violently. — Accrevanter les villes: To rase, overthrow, destroy, whole towns. » Cotgrave.

Et geiner de soucy nostre âme, emprisonnée Pour un art mensonger, plus souvent destournée A contempler les corps de ce grand Univers, Le mouvement du Ciel, ou droit ou de travers. Les vens, les tourbillons, la neige et les orages, Et les impressions des célestes images? Que sert de distiller nostre cerveau pensif. Quarante ou cinquante ans, pour un mestier tardif; Chercher et rechercher l'accordante harmonie Des quatre corps divers en une mesme vie; Sonder au plus profond des secrets arrachez Du cœur de la Nature, où il[z] estoyent cachez; Accorder le discord si quelque guerre esmue Pour une inimitié au corps est survenue? Cela ne peult sinon que tourmenter en vain Nostre esprit trop grossier, trop foible et trop humain, Comme si nous pouvions avoir la cognoissance De ce dont les plus fins n'apportent qu'ignorance; Comme si nous pouvions cognoistre fermement Les causes, les effects de tout le firmament, Et la perfection de nostre âme divine. Soubs l'ombre que l'on est Docteur en Médecine Et qu'on a, feuilletant l'œuvre de Galien, Ou du vieil Hippocrate, appris l'art Délien'. Tout cela ne nous fait que misérables vivre, Avancer nostre mort, ou vieillir sur un livre.

Or je te veulx monstrer, Dorbuno, comme il fault Sans ce meurtrier soucy n'avoir jamais défault De réputation et de bonne apparance

<sup>1.</sup> L'art Délien, de Délos, c'est-à-dire d'Apollon, père d'Esculape.

### 102 LE MÉDECIN COURTIZAN.

Entre les plus fameux de ceste heureuse France. Je te veux par ces vers descouvrir le moyen Qui fait, sans Hippocrate et sans un Galien Et sans l'escript fascheux d'une Pratique indigne, D'Eginète 1 ou Gourdon 2, sçavoir la Médecine. Il ne te fault longtemps remascher le laurier: Il ne te fault veiller, ainsi que l'escolier, Jusques à la minuict; il ne te fault encore Te lever du matin une heure avant l'aurore; Ce soing est trop fascheux, indigne du cerveau De celuy qui s'efforce à fuir le tombeau. Il suffit bien d'avoir un sçavoir pédantesque Un peu entremeslé de la langue Tudesque s. Quand donques tu auras espluché du Latin Quelques mots plus communs, comme un riche butin Il te les fault garder et ne faire largesse De ce qui est le neud de toute ta sagesse. Puis, s'il vient à propos, il ne sera que bon Devant les Courtizans alléguer un Platon, Encor' que n'en aies \* leu que la première page; Et, ce faisant, il fault quelque estrange langage

<sup>1.</sup> Paul d'Egine, écrivain médical grec, né dans l'île d'Egine, vivait au vu siècle après J.-C. — Voir la dernière édition et traduction de sa *Chirurgie* par le docteur Briau. Paris, Victor Masson, 1855.

<sup>2.</sup> Bernard de Gordon, célèbre médecin de l'Ecole de Montpellier, né dans le Rouergue vers 1250, mort vers 1320. Il fut recteur au collège de Montpellier, et composa de nombreux ouvrages sur la médecine, dont le plus connu est le Lilium Medecinæ. — Voir les indications de Brunet, II, col. 1668-9.

<sup>3.</sup> On voit que l'affectation du germanisme n'est pas une mode récente.

<sup>4.</sup> Imp.: n'en es.

Pour plus heureusement entrelarder tes mots. Et parler à demi, de la teste et du dos. Il n'est icy mestier sçavoir l'Anathomie, La nature, l'effect de toute maladie; Encore moins nous sert cognoistre les raisons, Du divers changement des temps et des saisons, Le naturel des eaux, de l'air et de la terre, Et le pays enclin au foudre et au tonnerre. Le lieu marécageux, ou bien, pour estre object Au climat du Midi, à la peste subject 1; Il ne fault, curieux, sur les plaines salées, Sur les monts raboteux et aux humbles vallées Arrester ton esprit, pour avec mille maux Chercher le naturel des divers animaux; Il ne fault point ouvrir de la terre le ventre Pour chercher les métaux qu'elle tient en son centre; Il ne te fault courir tout au long d'un esté Pour scavoir la vertu et la diversité Des simples tant divers, dont la sotte science Ne sert que d'augmenter l'orgueil de l'ignorance. Brief il ne fault ronger tes ongles jusqu'aux doits, Il n'y fault acquérir un estomac panthois, Pour, courant çà et là, se mettre hors d'halaine, Crainte de s'aquerir de nos maistres la haine : Lesquels ces pauvres sots redoubtent comme Dieu. Soubs l'ombre seulement d'avoir le premier lieu. Il fault tant seulement, fuyant ceste misere, Hanter pour quelque temps chez un apoticaire, Pour apprendre le nom de cinq Médicaments

<sup>1.</sup> Allusion à l'admirable traité d'Hippocrate De aere et locis.

## 104 LE MÉDECIN COURTIZAN.

Et bien peu les effects de leurs tempéraments, Si tu veux qu'en la Court personne ne te passe: Le diaphenicon 4, la rheubarbe, la casse 2, Et le catholicon 3, et si sera bien faict De mille Recipéz faire un commun extraict, Affin que, s'il advient qu'un malade languisse Longtemps dedans son lict sans que tu le guérisse Des breuvages premiers, tu ne face défault De brouiller le papier tant qu'il face le sault. Puis il fault par sur tout, pour faire tes meslanges,

1. Diaphenicon (Electuaire diaphænic). Composition: Turbith, diagrède, pulpe de dattes, gingembre, poivre blanc, macis, cannelle, rue, fenouil, amandes douces, sucre, miel, etc... — Cet électuaire était réputé doué de vertus purgatives spéciales sur certaines humeurs, telles notamment que « la pituite, les humeurs bilieuses et les sérosités, » — A. F.

2. Casse, fruit du Cassia fistula, purgatif doux, très-employé autrefois et relativement délaissé de nos jours. L'expérience a prouvé que la casse ne jouit que de vertus laxatives. Il y a loin de là aux vertus multiples et merveilleuses dont nos aïeux l'avaient dotée bien à tort et qui en avaient fait un des remèdes les plus usités dans les siècles précédents. — A. F.

BERALDE. Hé bien, mon frère, qu'en dites-vous? Cela ne vaut-il pas bien une prise de casse? — Toinette. Hon, de bonne casse est bonne. Molière, Malade imaginaire, acte III, scène 1.

3. Catholicon, ou Diacatholicon, purgatif universel, etc. Vieil électuaire, très-renommé jadis, de composition fort complexe: casse, séné, agaric, rhubarbe, tartre soluble, polypode de chêne, réglisse, raisins secs, armoise, aigremoine capillaire anis miel sucre etc. — C'était un

moine, capillaire, anis, miel, sucre, etc... — C'était un remède considéré spécialement comme « purgeant toutes les humeurs. »

On a cru pendant un temps que ce remède et les précédents exerçaient une action curative sur le mal français. C'était là une pure illusion, dont l'expérience a depuis longtemps fait justice. — A. F. Ordonner un potus de drogues plus estranges, Et ne faillir jamais d'en emplir un papier : C'est en cela que gist la ruse du mestier. Encore fauldra il tes receptes escrire Telles que le commun ne les puisse bien lire. Affin qu'en admirant ce papier mal escript Comme chose sacrée il prise ton esprit Et tienne cher comme or toutes telles receptes. Voylà le meilleur point de mes meilleurs préceptes. Lequel si tu scais faire, entreprens hardiment De te jecter en Court, et, pour plus finement Te faire croire à tous, mets toy premier en grace De quelque Courtizan, qui aura long espace, Servi au bon vouloir et honneste plaisir De celles qui ont pris soulas de leur desir; Car il scaura toujours si, en telle brigade De cabas enfrichez, la rongne 2 ou la pelade<sup>3</sup>

1. Allusion aux tendances polypharmaques de G. Dordoni et de la plupart de ses contemporains. Les prescriptions des médecins de cette époque étaient en effet des plus complexes. Elles contenaient souvent jusqu'à dix, vingt, trente médicaments et même plus, associés dans une même formule. Pour en citer un exemple, le fameux Emplâtre de Vigo, qui date du xviº siècle et qui a survécu jusqu'à nos jours, est un composé bizarre où ne figurent pas moins de vingt-quatre substances différentes. — A. F.

2. Rongne, vieux terme auquel il est impossible d'assigner un sens précis. Ce mot servait autrefois à désigner certaines affections cutanées. Ambroise Paré le définit de la sorte: « Rongne est une aspérité du cuir, ou une ulcération légère conjoincte avec un prurit, etc... » — A une époque plus rapprochée de nous, le terme de rongne a été dévié de son sens primitif et plus spécialement affecté d'une façon satirique aux affections cutanées que l'on supposait dériver d'une source impure, d'une contamination vénérienne ou autre (syphilis, gale, etc.).

Nicot (Thresor de la Langue Françoise; Paris, 1606,

#### 106 - LE MEDECIN COURTIZAN.

Auront point delaissé quelque buissons fascheux Pour le juste loyer des faicts chevaleureux.

Tu auras cependant quelque phiole preste,
Quelque onguent embasmé pour parfumer leur teste,
Que tu tiendras bien cher, et te pourras vanter
Que par ta diligence, et par souvent hanter
L'Alemaigne, et l'Itale, et le pays de France,
Tu as de ces onguents appris l'expérience
Et qu'il n'y a que toy qui sache ces secrets,
Que tu as, à grand coust et grand labeur, extraicts,
Partie des escripts et fascheuses lectures
Des auteurs anciens, et partie des cures
Que tu as à Paris avec contentement
En faveur d'un chascun faictes heureusement.

Ainsi donque advancé, il te fault contrefaire Du grand et du sçavant, et toutes fois complaire A ceux desquels tu peux arracher du profict, Avoir tousjours en main du gingembre confict 4,

in-fol.) définit ainsi la rogne : « Scabies à rodendo, quod scabies erodat corpus. » — A. F.

3. « Pelade, The falling of the haire » Cotgrave. Cette dénomination n'avait pas autrefois le sens précis qu'elle a pris de nos jours. Elle était employée par nos pères pour qualifier toute maladie provoquant la chute des cheveux et des poils. — Dans le langage vulgaire, le terme de pelade était plus spécialement affecté à la chute des cheveux d'origine vénérienne, « provenant de paillardise. » C'est là évidemment le sens que notre auteur prête à ce mot. — A.F.

1. Ainsi que tant d'autres remèdes, très-estimés autrefois et discrédités de nos jours, le gingembre était réputé
jouir de vertus non moins multiples que bienfaisantes. Il
était, croyait-on, « bienfaisant à l'estomac, à la digestion
et au poumon; il fortifiait le cerveau, la mémoire et la
vue; en plus il était aphrodisiaque et discutait les flatulences. » Ces deux dernières propriétés sont vraisemblable-

Pour en fin du repas le présenter à table, Et te monstrer ainsi honneste et serviable, Avec une cuillier en donner à Monsieur Et à sa mieux aimée, affin qu'en sa faveur Tu sois le bien-venu, quand tu auras affaire De l'argent et support de son Prothenotaire.

Si tu es appelé pour aller visiter Un malade, il te fault, pour mieux le contenter Et pour mieux arracher profict de son dommage, Ayant veu son urine, ordonner un potage, Qn'il fault mignardement toy-mesme assaisonner, Taster s'il est salé, toy-mesme luy donner De l'aesle du poulet que tu auras faict cuire<sup>4</sup>,

ment celles que vise notre auteur dans le conseil qu'il donne à Dordon. — A. F.

1. Pour comprendre ce trait malicieux, il faut se reporter aux pratiques et aux prescriptions d'une époque où la direction du régime, le choix des aliments et des boissons, étaient de la part du médecin l'objet d'une attention méticuleuse, d'une surveillance ridicule à force d'être exagérée. Dans un temps en effet où les idées humorales jouissaient d'une pleine faveur, toutes les substances alimentaires étaient supposées jouir de vertus spéciales, propres à modifier « la crase des humeurs ». Les unes étaient fluidifiantes, les autres incrassantes; celles-ci étaient chaudes, froides ou tempérées; celles-là humectantes ou desséchantes; certaines agissaient sur la pituite et d'autres sur le sang, la bile ou l'atrabile, etc., etc.; aucune en un mot n'était indifférente. Aussi le médecin se croyait-il dans l'obligation, une maladie étant donnée, de rechercher quelle en était « l'humeur prédominante » et de formuler sur cette base un genre d'alimentation appropriée. Il excluait de cette alimentation ou y faisait entrer toutes les substances hypothétiquement considérées comme nuisibles ou favorables à telle ou telle humeur. Il dressait ainsi pour son malade une sorte de menu, et descendait, le plus consciencieusement du monde, aux plus minces détails de cuisine. — De même, et pour des raisons identiques, la

## 108 LE MÉDECIN COURTIZAN.

Toy-mesme le couvrir, toy-mesme le conduire A la selle persée, et dans les excréments Priser les beaux effects de tes médicaments. Il fault dire au[x] parens que pour la maladie, Or que ce ne fust rien, le danger de la vie Est fort à soupçonner , mais que tu pense bien Qu'avec[que] ton moyen le tout ne sera rien. Ainsi ont devant nous leur richesse augmentée Mille et mille Tuscans, dont la grandeur vantée Apporte la bravade à leurs Coyons nepveux, Qui scavent finement ensuyvre leurs ayeux Et ont desjà si bien endormi nos Syraines, Et faict siller 2 les yeux de nos raisons humaines, Que nous n'estimons rien sinon que ce qu'ils font, Ores qu'ils facent naistre une souris d'un mont, Et, à nostre dommage essayants leur folie, Vendent le vain orgueil de quelque Comédie.

Voylà comme il faut faire et conduire son art, Qui veult estre bon Veau<sup>3</sup>, et qui cherche avoir part

qualité des excréments, comme de toutes les matières rejetées par les voies naturelles, était interrogée avec un soin minutieux, comme propre à éclairer sur la nature des « humeurs peccantes ou superflues ». — On voit qu'avant Molière, le satirique auteur de la pièce ci-jointe avait compris et flagellé la ridicule exagération de telles pratiques. — A. F.

<sup>— «</sup> Presque pareille histoire nous conte l'on du Médicin d'eau doulce, neveu de l'Advocat de feu Amer, lequel disoit l'œle du chapon gras estre mauvaise et le croppion redoutable, pourveu que la peau fût ostée, afin que les malades n'en mangeassent, tout fust réservé pour sa bouche. » Rabelais, Prologue du quart livre.

Imp.: souspeconner.
 On a conservé le verbe dessiller.

<sup>3.</sup> C'est-à-dire : savoir bien téter la vache à lait.

Es trézors dont jadis ceux qui tindrent le monde Feirent que par sus tous leur grand'richesse abonde.

Mais garde toy sur tout qu'en faisant cet estat, Tu ne sois descouvert et mocqué comme un fat; On n'est pas moins prisé de se sçavoir deffendre, En maintenant son bruit, que de l'avoir sçeu prendre; Icy sont les effects et les moyens plus beaux Que Dieu a departi seulement aux bons Veaux.

Jusqu'icy, d'Orbuno, j'ay monstré l'artifice
De pouvoir açquérir la Science nourrice,
Par un moyen plus court que n'ont pas faict tous ceux
Qui ont laissé l'amour du loisir paresseux,
Et, pour tant que je sçay qu'en vain tu te tourmante
D'acquérir par sçavoir la voix applaudissante
De ce Monstre de Court, j'ay descript le moyen
D'estre bon Médecin sans Claude Galien.

Fin.





La Description du merveilleux conflict et très cruelle bataille faicte entre les deux plus grands Princes de la Région Bufatique, appellez Caresme et Charnaige.

Cette pièce appartient à la série des Débats qui eurent tant de succès au moyen-âge. Barbazan en a publié une rédaction du XIIIe siècle intitulée : Bataille de Karesme et de Charnage, qui ne compte pas moins de 586 vers (Fabliaux et Contes des Poètes françois des XIe, XII, XIII, XIV et XVe siècles, tirés des meilleurs auteurs; publies par Barbazan : nouvelle édition augmentée et revue par M. Méon; Paris, Warée, 1808; t. IV, pp. 80-99. Cette composition, dont Legrand d'Aussy a donné un résumé en prose (Fabliaux ou Contes, Fables et Romans du XIIº et du XIIIo siècles, traduits ou extraits par Legrand d'Aussy, troisième édition; Paris, Renouard, 1829, t. III, pp. 19-34) offre d'assez notables différences avec le texte que nous allons reproduire : Le début en est solennel:

Seignor, ge ne vos quier celer, Uns fablel vueil renoveler Qui lonc temps a esté perdus;
Oncques mais Rois, ne Quens, ne Dus
N'oirent de millor estoire;
Por ce l'ai-ge mise en mémoire.
Quant il est de bone matire,
L'en le set bien par tot l'empire;
Totes les gens et loing et près,
Si com vos orrez ci après,
Sauront bien se ge dirai voir.
Ge ne vorroie mie avoir
Cent mars d'argent se ne l' séusse,
Par si que savoir ne l' péusse...

Le poème est d'ailleurs des plus curieux et contient sur les mœurs et les goûts de nos ancêtres une foule de détails que M. Littré a fort bien relevés dans l'Histoire littéraire de la France (t. XXIII, pp. 230 sq.).

Le fabliau fut remanié, comme tant d'autres compositions du même genre, à la fin du XVº siècle. Nous en avons trouvé le texte dans le recueil déjà cité de la Bibliothèque de l'Université (L. F. p. 1-

11), sous le titre suivant :

¶ La description du merueilleux côflict // et trescruelle Bataille faicte entre les // deux plus grands princes de la region // Bufatique appelez Caresme « Char-//naige. S. l. n. d. [Paris, vers 1530?], in-8 goth. de 8 ff. de 20 lignes à la page, sign. A. B.

Le titre ne contient que les cinq lignes transcrites ci-dessus, le reste de la page est blanc, ainsi que le verso du f.

Il existe une imitation italienne de notre Débat dont nous connaissons les éditions suivantes :

1º El contrasto ouero battaglia delo // Carnouale & dela Quaresima, — Finisce lo contrasto // del Carnouale & de- // la Quaresima. S. l. ed a. [Venezia, o Firenze, 1515], in-4 de 6 ff. de 32 lignes à la page, impr. à 2 col., le titre en caract. goth. et le texte en lettres rondes.

Au titre, un bois représentant les deux adversaires, entourés de leur cortége, l'un de coqs, de chevreuils, de lièvres, etc., l'autre, de poissons et

de légumes.

(Bibliothèque du Baron James E. de Roth-schild.)

2° El contrasto di Carnesciale & la quaresima. — Finito el contrasto del Carnesciale et della quaresma. S. 1. ed a. [Firenze, 1520?], in-4 de 8 ff., impr. à 2 col. en lettres rondes, avec figg. en bois au titre et au verso du dernier f.

(Catalogue Libri, 1847, no 1471; Musée britan-

nique.)

3º Él contrasto di Carneuale & de Quaresima. S. l. ed a. [1540?], in-4 goth. de 4 ff. impr. à 3 col., avec une grande fig. sur bois au titre.

(Musée britannique.)

4º El contrasto di Carneuale et de la Quaresima. Firenze, appresso alle Scale di Badia, s. a. [1550?], in-4.

5° El Contrasto del Carnouale & de la Quaresima. Firenze et Lucca, per il Paci, 1571, in-4 de 6 ff., avec fig. sur bois au titre.

6º Lo stesso; ivi, 1576, in-4 de 6 ff.

(Catalogo Pinelli, nº 2577.)

7º Il gran // contrasto // e la sanginosa // guerra di carnevale // a madonna quaresima. // Stampata in Firenze, nella Stamperia de' Sermartelli. // Con Licenza de' SS. Superiori. // L'anno 1628. In-4 de 8 ff., impr. en lettres rondes, avec fig. sur bois au titre. (Musée britannique.)

La pièce italienne est plus développée que l'ori-

ginal; elle compte 79 strophes en ottava rima, soit

632 vers.

Les deux premières strophes offrent de grandes ressemblances avec la première et la troisième strophe du poëme français :

Al tempo che volavano epennati, Tutte le cose sapevan parlare, E questo sù conceduto da' fati Ch' avevano auctorità di poterlo sare Perche d'ogni virtù eran dotati; Di sare la gratia si volson degniare, Sicome i truovo scripto alli Hebrei: Durò la gratia giorni quaranta sei.

Duo gran potentie nel mondo regnava: Che l'un gli sarà dato al temporale, E nella gola sempre lui studiava, E questo era chiamato carnovale, Di cose ghiotte mai si satiava; E la seconda allo spirituale Ch'a degiunare ogni dì sera data Et era la Quaresima chiamata.

La 3º et la 13º strophe du Contrasto se rapprochent encore des strophes 5º et 7º de la pièce française, mais le reste du poëme offre de grandes différences. Les poissons ne jouent qu'un rôlé secondaire dans l'armée du Carême italien; ce sont les légumes, les choux, les raves, les poireaux, les carotes, les oignons, l'ail surtout, qui y occupent la première place. N'est-ce pas là un trait significatif, qui peint bien la sobriété de l'homme du peuple en Italie? Certains détails de la lutte présentent des analogies frappantes dans les deux compositions. A la fin du Contrasto, le Carnaval est porté sur un

8

char de triomphe, et l'auteur n'oublie pas de faire figurer à côté de lui les coqs auxquels appartient la victoire dans le poëme français :

E sè venire un carro triomphale Con una sedia in alto rilevata.... Che ben pareva sedia imperiale Tanto di grassi pulli è circondata ....

Le Débat italien nous est en outre parvenu sous la forme d'une facétie dramatique écrite en divers patois italiens et en latin macaronique: Tragicomedia di Squaquadrante Carneual, & di madonna Quaresma, cosa piaceuole da intendere, con i suoi aduocati, che parlano per l'vna et l'altra parte, come leggendo intenderete. Nouamente ristampata. In Brescia, per Giacomo Turlino, s. a. [secolo XVIº], in-8° de 8 ff. (Catalogue Nodier. nº 969; Catalogue Libri, 1847, nº 2064).

Nodier, nº 969; Catalogue Libri, 1847, nº 2064).

La Drammaturgia d'Allacci, qui mentionne deux autres éditions de cette même pièce (éd. de 1755, col. 737), cite encore La Quaresima trionfante del Carnevale, ovvero il Giovane virtuoso, favola comica di Paolino Fiamma, Veneziano, Crocifero (in Padova, per Gasparo Crivellari, 1648, in-12). Enfin, M. le marquis G. d'Adda, de Milan, qui a bien voulu nous signaler plusieurs des éditions du Contrasto citées plus haut, possède une autre pièce dramatique intitulée: La Rappresentazione et Festa di Carnesciale at della Quaresima nuovamente stampata; in Firenze, l'anno M. DC. LIIII [1654] del Mese di Aprile; in-4 de 6 fi., avec fig. en bois.

En France, on retrouve jusqu'au milieu du XVIIe siècle des souvenirs du fabliau de Carême et de Charnage. Un petit recueil, presque entièrement composé d'œuvres du gazetier Loret, le Nouveau Meslange de Pièces curieuses tant en Prose qu'en Vers

<sup>1.</sup> Nous citons le texte de l'édition décrite sous le n° 19 les autres éditions offrent d'importantes variantes.

(à Paris, chez Antoine de Sommaville, 1664, in-12), contient, pp. 145 à 159, une pièce en prose, intitulée : Le Retour de Mardy Gras, sa colère contre le Caresme, accordée par un agent de la Paix, l'année d'après le siège de Paris.

Alain Chartier a composé un Débat qui figure dans toutes les anciennes éditions de ses œuvres, notamment dans celle de 1529 in-80, sous le nom de Débat du Gras et du Maigre. Ceux qui ne l'ont point lu et qui en jugeraient par le titre, pourraient croire que cette pièce offre quelque ressemblance avec la Bataille de Caresme et de Charnaige, mais il n'en est rien. Le poëte a simplement représenté deux chevaliers qui ont eu en amour des succès différents; l'un est aussi gras et en aussi bon point que l'autre est maigre, pâle et décharné. Le compilateur du Jardin de Plaisance a reproduit cette composition sous le titre de Débat des deux fortunez: André du Chesne' lui a donné, d'après un manuscrit, le nom de Debat des deux Fortunes d'Amours.

La Moralité de la Condamnacion de Banquet par Nicole de La Chesnaye, que M. Lacroix a réimprimée dans ses « Farces et Moralités du XV siècle », n'est pas sur le même sujet de Carême et de Charnaige; mais elle en est si voisine qu'il y a lieu de la rappeler ici en faisant remarquer qu'elle était représentée sur les tapisseries qui ornaient la tente du duc Charles le Téméraire devant Nancy. Elles ont été gravées dans la grande publication de M. Jubinal (Voir aussi son petit volume, Recherches sur l'usage des tapisseries à personnages, Paris, 1840, in-80, p. 32, (3-8) et ont heureusement échappé à l'incendie récent du Musée Lorrain, dont elles sont l'une des curiosités les plus

remarquables.

<sup>1.</sup> Œuvres de Maistre Alain Chartier; Paris, Pierre Le Mur, 1617, in-4.

La Description du merveilleux conflict et très grande bataille faicte entre les deux plus grands Princes de la région Bufatique appellez Caresme et Charnaige.

u 2 temps jadis que les bestes parloient,
Oyseaulx en l'aer et Poissons en marine
Et que les Beufz légiers en l'aer voloient,
Ce qui fut faict par volunté divine,
Ou temps aussi que Asnes en faict de Cuysine
Estudioient et Veaux en Geométrie,
Et que Renartz régentoient les Gélines 3

 C'est-à-dire « de la région où l'on mange. » Le mot bufer, bouffer, bouffir, signifie au propre « souffler, » mais il paraît avoir été employé depuis longtemps dans le langage populaire avec le sens de « manger. » Telle est l'origine du mot bufet. « Le bufet, dit M. Burguy (Grammaire de la langue d'oil, 2º édit., Berlin, 1870, in-8, t. III, p. 55) était, dans le principe, une sorte de table placée près de la porte, à laquelle on admettait les pelerins, ménétriers, etc., qui réclamaient l'hospitalité. Les gens de cette espèce étant doués d'un bon appetit, tout ce qui venait du dois ou grande table passait et disparaissait à l'endroit qu'on nomma bufet par opposition au dois, c'est-à-dire que bufet fut d'abord le lieu à se bouffir, le lieu bouffi, et de là peu à peu les significations actuelles. » On trouve dans l'Ancien Théâtre françois (éd. Jannet, t. IX, p. 33, le mot boufetrippe, avec le sens de « gourmand » ou de « goinfre. » Le Dictionnaire de la langue verte de M. Alfred Delvau (2º édit., Paris, 1867, in-12), cite, avec la même signification, l'expression actuelle de bouffe-la-. balle.

2. Ou sans accent est employé par certains auteurs anciens pour au (Cotgrave).

3. Géline. Poule, de gallus, gallina. M. Littré croit que

Et Loups estoient Seigneurs de bergerie, Mortel Discord, filz d'Extrême-Ruine Esmeut 4 débat pour avoir Seigneurie.

Or n'estoient point ses débats si petis Que ce ne fust pour l'ung l'autre abolir, Tout par orgueil de divers appétis Qui ne pouvoient ensemble convenir. Ce méditant, me vint en souvenir Des Anciens la très belle coustume Qui, pour leur gloire et bruyt entretenir, Avoient réduit leurs gestes en volume; Pour ce, voulant leur umbraige ensuyvir, A leur moyen je modéray ma plume.

Cestuy débat, de quoy je vueil parler,
Ne fut point faict entre gens viles, non,
Mais entre ceulx que bien je ose appeller
Princes royaulx et Seigneurs de renom,
Dont l'ung des deux le Karesme avoit nom,
Triste, hydeux, et maigre personnaige;
L'autre c'estoit ung hardy compaignon,
Fourny de corps et garny de couraige,
Ung maistre gars, ung vaillant champion,
Qui se disoit l'Impérateur Charnaige.

Caresme avoit force biens et demaines

Et de pouvoir trop sans comparaison,

Tant par les mers que ès fleuves et fontaines;

Ce néantmoins n'avoit point la raison

ce mot est lui-même dérivé du sanscrit Gar, qui veut dire Chanteur.

<sup>1.</sup> Imp. : esmeutz.

## 118 CONFLICT DE CARESME

De s'en fournir, ne soy, ne sa maison, Mais aymoit mieux de vivre escharcement <sup>4</sup>, Combien qu'il eust viandes à foison, Et n'oisoit pas despendre bonnement Ce qu'il avoit au droit temps et saison, Pensant tousjours vivre plus longuement.

Mais Charnaige<sup>2</sup>, combien que tant n'eust point Acquis de biens que pouvoit l'aultre avoir, Ce néantmoins estoit tousjours en point Et de sa part faisoit bien son debvoir De se traicter selon le sien pouvoir; Cela estoit sa mode coustumière, Et n'avoit point, à ce qu'on pouvoit veoir, Aultre mestier que de faire grand chère, Hors de soucy vivre, sans riens debvoir, Et tousjours saoul n'estoit que sa manière.

Ainsi vivant Charnaige à son plaisir Diminuoit beaucoup de [la] puissance De Caresme; car mieux aymoit choisir Tout le Commun de plaisir jouissance Soubs l'ung avoir que soubs l'autre nuisance. Ce que voyant, Caresme fut esmeu D'yre et fureur et n'eust onc patience D'endurer plus ce meffaict advenu Tant qu'il eust prins la mortelle vengeance De ce gourmand, qu'il disoit incogneu.

Lors assembla des Poissons la brigade

<sup>2.</sup> Imp.: Charnaigne.



<sup>1. «</sup> Misérablement. » Cotgrays. — « Parce ac duriter vivere. » NICOT.

Pour consulter comment il debvoit faire.
Le conseil fut d'envoyer embassade
Vers Charnaige touchant de ceste affaire
Pour le garder de ce meschef parfaire,
Ou aultrement, se il ne y vouloit entendre,
Luy demonstrer qu'il eust à se retraire
Ou bien 4 du tout, se il se vouloit deffendre,
Que tost le fist, car il avoit contraire,
Jusque 2 au mourir, se il ne se vouloit rendre.

A ce faire feurent lors envoyez
Trente Daulphins, des plus beaulx de la mer,
Promptz à parler et bien enlangaigez
Qui ce conflict sceussent bien entamer.
Charnaige adonc se commence à fumer<sup>8</sup>,
Si tost qu'il eut entendu leurs propos,
Et pis que ung ours se prent à escumer,
Mouvoir, courcer, sans avoir nul repos;
Mais, quant puis vint à son sens résumer <sup>4</sup>
Voulut ouyr le dict de ses suppotz.

1. Imp.: bient. — 2. Imp.: jusques.

3. A être en colère:

Le plus souvent, quand je me fume, Je batteroye, comme fer d'enclume.

(Dialogue de Messieurs de Baille-vent et de Male-paye dans le Villon de Jannet, 1867, p. 168.) — Ceci permet de faire une correction nécessaire à un passage de Villon qui a toujours été mal imprimé (p. 121). C'est dans la Ballade au nom de Fortune:

Alexandre, qui tant fist de hamée,
Qui voullut voir l'estoille poussinière,
Sa personne par moy fut inhumée....
La rime et le sens indiquent qu'il faut lire: « qui fist tant de fumée.»

4. Reprendre, de resumere.

#### 120 CONFLICT DE CARESME

Chascun respond que, quant est de l'assault Si oultraigeux, c'est beaucoup le meilleur De résister; mesmement il le fault, Puis que Karesme est premier assailleur, Car bon naquet deffend le beau bailleur Et bon support faict gaigner la partie <sup>4</sup>; Aussi ne fault que ung bon coup de maleur Pour au besoing faire la départie, Charnaige adonc creut conseil de valeur, Et fut ainsi guerre ouverte et partie.

Or faict chascun appareil de sa part Et leur cure est de leurs gens amasser, L'ung d'ung costé et l'aultre d'aultre part; Chascun pour soy tasche de cabasser <sup>2</sup>. Charnaige faict son debvoir de cercher De toutes pars ès angles de la Terre, Et Karesme faict les siens assembler. Par toutes mers, et loing les envoye querre; Jusques au fond des fosséz faict fouiller Les plus expers et usitez en guerre.

Charnaige envoye ès estranges pays Admonnester toutes bestes sauvaiges Comme Eléphans, Tigres et Porc-espicz, Sangliers, Lyons et tous Oyseaulx volaiges,

2. Faire ses provisions (Cotgrave).

<sup>1.</sup> Proverbe tiré du Jeu de paume; le naquet est le garçon du Jeu de paume; le bailleur, celui qui sert la balle; certains auteurs anciens emploient le mot naquet pour garçon en général (cf. le Dialogue de Messieurs de Baille-vent et Male-paye dans le Villon de Jannet, Paris, 1867, p. 169 et 253).

Cerfz, Biches, Dains. Tous faillent les bocaiges, Et laissent là leurs sauvaiges maisons
Pour accourir par turbes i ès villaiges
Là lever camp² et tenir garnisons.
Poules et Cocz laissent leurs héritaiges;
Puis à grans pas suyvent Paons et Oysons.

Caresme aussi fait venir sur les rencz
Tous ses Poissons, tant grans, gros et menus.
De tous costez on ne voit que Harens
Qu'avoit laschez le seigneur Neptunus <sup>3</sup>;
Saumons, Daulphins, Turbotz y sont venus,
Rayez, Carlèz, Egrefins <sup>4</sup> et Morues,
Congres, Muletz, Marsouins et Merluz,
Seiches, Rougetz, Celerins <sup>8</sup> et Tortues,
Tous bien armez de harnois esmoulus
Et bien fournis de bastons et massues.

Charnage adonc se renge en sa fortresse Et met ses gens tous en bonne ordonnance; Veille leur est plus seure que paresse, Et bon debvoir meilleur que négligence, Entre lesquelz les Seigneurs d'apparence, Nobles et preux, qu'on appelle Pourceaulx Se font valoir et prennent la régence De tout le camp comme les principaulx,

1. En foule, du latin turba.

2. Imp.: champ. — 3. Imp.: Neptune.

5. Espèce de sardine, du genre clupée.

<sup>4. «</sup> Egrefin, ou Egelefin, poisson de mer. » Nicot. —
« A Kind of Haddocke. » Cotorave. — C'est le poisson
qu'on appelle dans la Méditerranée le « Saint-Pierre »; il
appartient au genre gade.

#### 122 CONFLICT DE CARESME

Entretenans avec grand déligence En bon ordre tous les aultres trouppeaulx.

Caresme aussi ordonne ses monceaulx,
Et tout de fronc à la première bende
Met ses Harens et saléz Macqueraulx;
Puis vont après d'ordre en l'aultre prébende
Carpes, Brochetz, Gougeons, Tanches, Barbeaulx
Prestz à frapper; ne fault qu'on leur commande.
Leur Prince alors expressément leur mande
Que nul ne soit osé de reculer,
Ce sur peine de corporelle amende;
Dire ne fault : « Ji m'en yueil donc aller. »

Or feurent ils tous deux bien esquippez,
Garnis de gens et fournis de vitaille;
Ne reste plus que les coups soient donnez
Et que en assault virilement on aille.
Caresme adonc anime la harpaille 
A débeller le sien grand adversaire;
Leur dit ainsy: « Mes amis, ne vous chaille;
Si nous gaignons, je scay que je doibs faire;

1. «Herpaille, ou Harpaille, c'est une troupe de caymans et belistres ensemble, qui vont desrobbant le bon homme. Aux Vigilles du Roy Charles septiesme:

« Illecques et à Saincte-Ermine, Appartenant à feu Trémouille, Avoit grande herpaille et vermine, Ne n'y demeuroit coq ne poulle.

« Il vient de ce mot harper qu'on escrit par E, herper, qui signifie aussi gripper, piller, rapere, ou bien de harpail, qu'on escrit aussi herpail, qui signifie une trouppe et harde de bestes sauvages. » Nicor.

2. Debellare, terminer la guerre par une victoire.

Monstrez vous gens vertueux en bataille Mourir plutost qu'au besoing se retraire. »

Ainsi s'en vont ferme et déliberez
De tout tuer; sans grace ne pardon
Tout est perdu. Aussi considérez
Que c'est de gens qui ont leur abandon;
Ilz n'ont mestier de fifre ne bedon '
Pour leur donner en bataille couraige;
De reculer il n'est pas question
Ne de laisser quelc'un d'eux en ostaige,
Mais aiment mieux toute production
Mourir deux foys que soy rendre en servaige.

Or vindrent ilz, sans plus longues attentes, Près d'ung chasteau, qui se nommoit Pitance, Jouxte lequel eslevèrent leurs tentes.

Deus des fleuves en grande diligence, Puis par assaulx, défioient à oultrance Leur ennemy, qui là dedans estoit, Lequel, sçachant de bataille l'usance, Tout employer leur vertu les laissoit, Donnant tousjours à ses gens espérance Que puis après tout à temps les auroit.

Quant ses Poissons eurent bien assailly
Et employé quasi tout leur pouvoir,
Tant que chascun d'eux estoit deffailly
De tant chasser sans riens prendre ou avoir,
Les espions le feirent à sçavoir
A Charnaige, lequel avoit commis
Les fins Renars pour guetter et sçavoir

1. Tambour.

## 124 CONFLICT DE CARESME

Ce que faisoient ses mortelz ennemys. Lors dit aux siens qu'ilz feissent leur debvoir Et que à frapper ne feussent endormys.

Incontinent de deslascher bombardes,
Chargées d'œufz, pour les espouvanter;
Que avoient ponnu grosses Poules Lombardes,
Ce que les fit dens leurs fleuves entrer
Et cautement en leurs tentes musser 2,
En attendant que l'ardeur feust passée;
Mais ou dessus se viennent amasser
Cignes 3, Plungeons, avecques l'assemblée
Des grans Hairons, lesquelz taschent chasser
Tous les Poissons hors de l'eaue desirée.

Lors ung Saumon, ouvrant la gueule grande,
Par dessus l'eau si fort les estonna
Comme criant: « Tue; à mort; qu'on se rende »,
Que ayant grand peur chascun s'en retourna.
D'ont \* Charnaige tous ses gens ordonna,
Ayant despit du retour des Oyseaulx,
Puis pour les champs la ville abandonna
Et vint cercher les Poissons jusque \* ès eaux,
Puis ung grand trou dans la terre mina
Pour espuiser fleuves, puitz et ruisseaux.

# Beufz et Moutons faillent 6 à grans troupeaux

- 1. Imp.: dedens.
- 2. Cacher.
- 3. Imp. : Lignes.
- 4. Imp.: donc.
- 6. Tombent; c'est le latin fallere. On pourrait proposer saillent.

Sur ses Poissons, quant l'eaue fut puisée; Cerfz, Biches, Dains, Chièvres, Vaches et Veaux Font ung desbault parmy ceste assemblée Si véhement que la terre est tremblée. Et la plus part des Poissons mortz de peur. Caresme adonc, voyant l'ordre troublée, Se retira au loing pour le plus seur, Mandant quérir ès estranges contrées Quelque support pour lever ce 2 maleur.

Or ont perdu les Poissons leur vertu, Force, vigueur et vaillante prouesse, Et le pouvoir de Caresme abatu, Qui si vaillant estoit en hardiesse, Car aultrement, n'eust esté la finesse, Bien à peine en eust-on pou chevir<sup>3</sup>; Ce néantmoins mène encor tel rudesse Ce maleureux qu'il pense encor tenir. Pied à Maleur, et de quérir ne cesse Ayde par tout pour les siens secourir.

Non content donc mande à la grant Balaine Que à son secours il luy pleust de venir; Dit qu'el ne veult délaisser son demaine Et qu'en effet ne se veult desgarnir Du sien propre pour ung aultre fournir, Car bon mestier a de garder ses portz.

<sup>1.</sup> Causent une panique. Ce mot n'est pas dans Cotgrave, mais on y trouve Desbaudi, Desbaudir « to make sad, or ashamed (old words). »

Imp.: se.
 Aurait-on pu l'amener à raison. « J'en chevirai bien;
 I will bring him to reason. » Corgrave.

## 126 CONFLICT DE CARESME

Or manda il encor ailleurs quérir Aux Champignons, Espinars et Rèfortz, Leur promettant, tout selon leur desir, De vivre en paix, mais qu'ilz soient les plus fortz.

Soubz ceste foy viennent en abundance Raves, Oignons, Carrottes et Naveaulx, Prestz de gaigner par mortelle vengeance L'honneur perdu et débeller les Veaulx. Tantost après vindrent hideux Pourreaux, Longz et barbutz, gens de cueur et défence Garnis de feu, d'espées et coulteaulx, Comme voulans tout tuer à oultrance, Mais au devant viennent Boucz et Chevreaux, Qui au besoing promettent délibvrance.

Chascun combat de sa part fort et ferme,
Tant qu'on ne scet qui des deux gaigne ou pert;
Donc Charnaige son poulailler deferme
Pour ce conflict acquerre plus appert.
Lors saillirent pour le dernier dessert
Poules et Cocz, et Chappons affamez,
Tellement que tout le champ fut couvert
Incontinent de Porreaux entamez,
Et fut ainsi le débat descouvert;
Riens ne valut qu'eussent esté armez.

Caresme adonc, voyant ce deshonneur, Commence fort à despiter sa vie, Et maugréer sa puissance et honneur, Puis que si tost elle estoit deffaillie, Combien pourtant que ce luy fust folie, Car de riens plus n'en eut il davantaige, Et d'aultre part c'estoit haine et envie Qui l'incitoit à faire ce dommaige; Donc, s'il a perte, il l'a bien desservie<sup>4</sup>; Une aultre fois se monstrera plus saige.

Or donc les Cocz demeurèrent vainqueurs, Ce qui ne fut sans chanter haultement, D'ont acquirent nom 2 de triumphateurs, Et feurent dictz par tout haultainement Seigneurs des champs et maistres bellateurs; Raison n'est pas qu'on les nomme aultrement. Par quoy concluz, puis que virilement Se sont portez, les Cocz roys et victeurs Seront nommez, seigneurs doresnavant Et par dessus tous Poissons les maieurs.

Plus que moins nuist .

1. « Mériter »; anglais « to deserve ».

2. Imp. : non.

3. Les plus forts, majores. Le mot Maïeur est resté longtemps dans le nord de la France avec le sens de Maire, à la tête de l'administration échevinale.

4. Macé de Villebresme, à qui M. Georges Guiffrey vient de restituer l'Epistre de Cleriande la Romayne à Reginus, attribuée à Gringore par Goujet et par Brunet, signe de la devise: Plus que moins. Cette même devise fut reprise plus tard par Gilles Corrozet. Nous ne nous hasarderons pas à décider si elle doit être confondue avec notre devise: Plus que moins nuist.



# Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault, Sergent-Royal en la Sénéchaussée de Guyenne.

Le Petit et le Grand Testament de Villon ont inspiré bien des imitations. Celle qu'on va lire est l'une des moins connues. En voici la description bibliographique :

Le testamet // et epitaphe Dizaine de maistre // Francoys le Levrault, ser-//gêt royal en la sénéchau-// sée de guyenne //.

S. l. n. d., très-pet. in-4 goth. de 12 ff., de 21 lignes à la page, sign. A.-C.

Au titre, un bois grossier qui représente un homme vêtu d'une longue robe, placé sous l'arcade d'un portique; le verso du titre est blanc.

Au recto du dernier f., deux fragments de bordure en large qui terminent la pièce; au verso un bois des armes de France.

Cette pièce est restée inconnue à M. Brunet. Nous

1. Il est difficile de comprendre autrement qu'une épitaphe en dixain, c'est-à-dire en dix vers; on verra pourtant plus loin que l'une des épitaphes a vingt-quatre vers, et les deux autres chacune neuf vers. la reproduisons d'après l'exemplaire, que nous croyons unique, du British Museum, 1073 a. q. 5. Elle s'y trouve réunie dans un recueil aux Amoureuses occupations de Guillaume de la Taysonnière, aux Questions et Demandes recréatives (Paris, 1573), à l'Art et Science de rethoricque et aux Demandes d'Amours avec

les Responces.

On verra, d'après plusieurs de nos notes, que la pièce est certainement Bordelaise. Il y est question de deux Sergents royaux; l'un est Jehan Leguenais ou Lequenais, d'Amboise, Sergent royal; l'autre, qui malmène fort son confrère dans son Testament, est François Levrault. C'est le nom de celui-là qui figure à la fin de toute la pièce; mais, comme, dans ce qu'il dit de lui-même, il se traite presque aussi mal que son collègue, il ne faudrait pas affirmer absolument que François Levrault n'est pas un nom de guerre et qu'il est bien celui de l'auteur de la pièce. Cela est cependant bien probable, et la manière dont il parle de lui-même peut n'être qu'une imitation littéraire du thème donné par Villon.

Malheureusement c'est en vain que nous avons demandé à Bordeaux si on connaissait Jehan Leguenais ou François Levrault; on ne nous a pas répondu davantage sur Etienne Fournier, ni sur ce Greffier « que l'on nomme Thoard » qui devait se trouver aux grands jours d'Agen. C'est affaire aux érudits d'Agen d'éclaircir ce dernier point. Plutôt que de véritables Grands jours tenus par une Commission royale du Parlement de Paris, l'assemblée à laquelle il est fait allusion a pu fort bien n'être qu'une session extraordinaire tenue à Agen par une simple

délégation du Parlement de Bordeaux.

u nom du Père, au nom du Filz, Qui fut en la croix crucifix Pour rachepter l'Humain Lignaige, Du sainct Esprit<sup>1</sup>, le point<sup>2</sup> préfix

Où les Sainctz eurent cueurs affix Pour avoir le hault héritaige <sup>5</sup>, Je, cognoissant estre sur l'aige Où fault finir mes pouvres jours, Pour garder l'ame de dommaige Que Lucisser n'ait <sup>4</sup> l'advantaige, Veulx <sup>5</sup> commencer cestuy ouvraige Ains que le corps aict prins son cours.

A Dieu e laisse ma pouvre ame Et à sa mère Nostre-Dame; Le corps yra à l'aventure, Priant Dieu que évite la flame Du feu d'Enfer, ort et infame, Mon âme, sa doulce faicture. De mon corps, de sa sépulture, Il ne me chault pas ung denier ; Mais que l'âme là hault demeure 8, Autre chose je ne procure 9, Le corps en terre en pourriture, Car je ne puis son droit nyer.

9. Imp.: je me procure; je n'ai cure, je ne me préoccupe pas du sort de mon corps.

<sup>1.</sup> Imp.: esperit. — 2. Imp.: print. — 3. L'héritage du Ciel. — 4. Imp.: n'aict. — 5. Imp.: Veult. — 6. Imp.: deu. — 7. Imp.: denfer.

<sup>8.</sup> Exemple de la prononciation de eure en ure, déjà signalée dans une note du Débat d'Eole et de Neptune, p. 31.

Toutesfoiz, s'il plaisoit à Dieu
Que mon corps peust avoir le lieu
En cymetière ou en église,
Je invoquerès sainct Luc, Mathieu
Sainct Jehan, saint Marc, de cueur très pie,
Evangélistes tant sainctifie <sup>1</sup>,
En leur priant qu'à leur devise
Chascun mist sur moy son escript
A celle <sup>2</sup> fin que l'on advise
Le lieu où ma charoigne mise
Sera soubz terre en puantise,
Quant de vie seray prescript.

De mes biens pour prier pour moi Je ne suis pas en grant esmoy, Mais Dieu cognoist ma voulonté; Je tiens de lui et puis du Roy; Je n'ay richesse ni arroy, Baronie, Chanoinie<sup>3</sup>, Conté, Car je croy, quant j'auray compté Mises, receptes que j'ay eu <sup>4</sup> Payé ce que j'ai empruncté, Quelc'un en sera mesconté Et que, le tout bien racompté, Je devray<sup>5</sup> plus qu'il ne m'est dû.

Par quoy je prie mes créanciers, Si je leur doy drap ou deniers, D'atendre en paix leur payement.

2. Imp.: Accelle. 2. Imp.: Accelle. 3. Imp.: Chanoine. — 4. Imp.: eue. — 5. Imp.: deueray.

# 132 TESTAMENT ET EPITAPHE

Je les pay[e]rois volontiers
Si j'en avois au moings ung tiers,
Ou bien le tout entièrement;
Au fort aller, au Jugement
J'espoire avoir assez chevance
Pour les payer joyeusement,
Sans faire feste aucunement;
Quant satisfaictz seront vrayement,
S'il leur plaist, j'en aurai quittance.

Au surplus, me fault commencer Pour distribuer et advancer Les biens dont je suis disperseur; Je suis seur qu'il les faut laisser; C'est pour chascun récompenser Pour estre plus de salut seur. Je n'ay frère, ni aussi seur; J'ay ung enfant <sup>1</sup>, de Dieu donné <sup>2</sup>; S'il est en son temps gaudisseur, Il sera mon vray successeur, De mes farces le possesseur, Ainsi que Dieu l'a ordonné.

S'il veult user de Réthorique, Je lui en laisse la praticque Chez Clercs et Réthoriciens; S'il veult user de la Phisique, De Chantre[rie et] de Musicque,

<sup>1.</sup> Imp.: enfans.

<sup>2.</sup> Il indique par là que son fils était un enfant naturel. Dieudonné, Dieu-le-fit, Dieux-y-voye sont à l'origine des appellations données à des enfants qui n'ont pas de nom légitime.

Chez Chantres, chez Phisiciens, Et, s'il veult Astrologiens Ensuyvre, aussi pronostiquer, Je l'ay laissé, je ne dy riens: Au fort preigne les livres miens; Je les luy donne, ilz sont siens, Pour mieux son cerveau thopicquer.

Item, s'il est tendre du bas
Et qu'en amours aict ses esbas
En faisant saultz, pectz, petarades,
Pour jouter en lisse et combatz,
Tant aux bas qu'aux fermes combas,
Sans y prendre harnois, salades,
Je luy laisse rondeaulx, balades,
De virelais ung cofre plain,
En yver faisant ses aubade[s]
Gecter en l'air mille gambades,
De çà, de là, sur les estrades
Mourir de froict, aussi de tain.

Oultre plus, pour faire grand chère A tous venans et à l'enchère Je lui laisse mon hault bonnet, Avecques cella une chaire, Une escriptoire que choisie Avec plume et [un] ganyvet, Une 2 table, [telle] qu'elle est, Ung chandellier, une sallière,

<sup>1.</sup> Vers qui devrait rimer avec le premier, le second et le quatrième. Faut-il lire : qu'ai en chère.
2. Imp. : D'une.

# 134 TESTAMENT ET EPITAPHE

Ung verre aussi [et] ung godet <sup>4</sup>, Ung pot de terre et ung vollet, Mon grand pourpoint à hault collet Et de mes chausses le derrière.

Il est jeune; je le veulx commander Au Céleste, lequel peult amender Jeunes enfans desvoyez de la voye<sup>2</sup>; A luy tout seul le veux recommende[r], En le priant qu'il le veulle ayder, Le desvoyant s'il prent mauvaise voye. C'estoit la chose qu'en ce monde j'avoye Plus desiré, mon Dieu, tu <sup>3</sup> le scez bien. Je te supplie, que si en rien desvoye Hors de vertu, que soubdain le radvoye, Ou, aultrement qu'il périsse ou se noye, S'il n'a desir d'estre ung home de bien.

1. Quand il ne se dit pas des seaux attachés à une roue pour élever l'eau, un godet n'est plus guère qu'un petit vase où l'on met des couleurs; il y a une vingtalne d'années, c'était aussi le petit pot de verre conique que l'on mettait sur les ifs ou qu'on arrangeait en cordons ou en lustres les soirs d'illuminations. M. de Laborde (Glossaire des Emaux, verbo Godet, p. 332) le définit : « Sonte de gobelet évasé, quelquefois fait en manière de coupe, souvent couvert; il y en avait en cristal et en métal. » Le grand godet à deux anses, nommé aumosnier, dont il parle page 4/9, citation J, n'est qu'un pot quelconque à mettre les reliefs de la table pour les distribuer aux pauvres. Mais un godet à deux anses n'est qu'une exception. Le Dictionnaire de l'Académie, si utile au point archaïque, le définit très-justement : « Sorte de vase à boire, qui n'a nf pied, ni anse.»— Dans une de ses Lettres, publiées par M. Faugère, la Mère Agnès écrivait en septembre 16/3 (I, 332) qu'elle n'avait pas eu besoin de boire : « Le godet que j'avois bu au Parloir m'avoit suffi. »

2. Imp.: desvoyez à voye. - 3. Imp.: tut.

Des biens qu'en ce monde lui laisse Je croy qu'il n'aura pas grand presse A les mectre par inventoire; Toutesfoys je dy et confesse Que j'ay eu 2 plus en ta largesse Que mérité; il est notoire. Hélas, mon Dieu, mon adjutoire, Si j'ay rien qui soit mal aquis, Je te supply qu'au hault Prétoire, Quant je seray au Consistoire Où tu tiendras ton Auditoire, Que tout me soit quite remys.

Et vous, peuple qui demeurez
Après moy, saichez que mourrez,
Pardonnez moy se vous feis tort,
Et, quant mon trépas dire oirez,
S'il vous plaist, vous me donnerez
Ung requiescat, tous d'ung acord.
Vous savez bien tous que la mort
C'est nostre fin, jeunes et vieulx;
Tel est sain qui mort à la mort;
Notez chascun ce dur remord
Que vie et mort sont en discord;
Amendons nous, car c'est le mieulx.

A mondit filz je luy délaisse Soucy, travailh, poine sans cesse, Quant sera d'aaige compétent Force follies en jeunesse,

<sup>1.</sup> Imp.: nauot. — 2. Imp.: que j'en ay. 3. Imp.: tiens. — 4. Imp.: soict.

## 136 TESTAMENT ET EPITAPHE

Et puis, s'il vient en la vieillesse, Les dellaisser sera contant. S'il les retient jusques à tant Que la vieillesse l'ait happé ' Je luy laisse, voyre contant, Qu'en fin il sera mal content, En dangier d'aller pain questant, Aussi saige que ung guilloppé 2.

Je luy commande, je luy prie, Pour Dieu et sa mère Marie, Qu'il ne hante que gens de bien, Fuyr gens de meschante vie, Joueur[s], larrons, rempliz d'envie. S'il me croit, s'en trouvera bien, Car aujourduy pour tel mesrien [Le] jeune enfant 3 qui les aborde Il est pardu, c'est ung vault rien Et, à la fin, par leur moyen S'en va pour le moings mendien Et a le plus souvent la corde.

S'il me veult croire, il sera saige Pour éviter le dur passaige Où tous les mortelz sont soubzmis; S'il a meuble, ny héritaige, Le garde; en oultre daventaige

<sup>1.</sup> Imp.: faict hoppé. Au vers 10 et vingt-trois vers plus loin l'imprimeur met un c à cette personne du verbe avoir : « N'aict, aict. »

<sup>2.</sup> Mot probablement forgé, dont un second exemple serait bien précieux. Est-il fabriqué sur le vieux mot guile, tromperie?

<sup>3.</sup> Imp.: enfans.

S'efforce de gaigner amys, Et, s'il en a, ait le cueur mis A les garder comme relique. Par ce point ne sera desmis D'honneur, de bien, mais intermis Hors des mains de tous ennemis, Aymé en secret, en publicque.

Voylà à mon filz que je donne.
S'il trouve l'oppinion bonne,
Je le supplie de la prendre
Et, en oultre, aussi ordonne
Qu'à servir Dieu son cueur adonne
Sans défaillir ne riens 2 mesprendre;
Cependant qu'il est jeune, tendre,
Preigne bon pié, et pour le mieulx
Ne monte trop hault pour descendre;
A raison veulhe condescendre 3,
Qu'il sera prisé en tous lieux.

A tous Suppoz Bazochiens <sup>4</sup>
Je leur laisse joïeux moyens,
Rire, gaudir toute saison,
Sans espargner ne laisser riens
Ainsi que bons praticiens,
Pour attrapper la venaison
De nuyct courir, et sans raison
Chanter, dancer, faire pennades,

<sup>1.</sup> Imp. : aict. — 2. Imp. : Sans defail ne lir riens.

<sup>3.</sup> Imp. : condecendre.

<sup>. 4.</sup> On verra, parmi les Bazoches qui figurent dans la Complainte de la Bazoche, que celle de Bordeaux y occupe le second rang.

## 138 TESTAMENT ET EPITAPHE

í

Ne craindre moreau ne grison , L'entrée par toute maison <sup>2</sup> Pour deviser en doulx blason, Comme font amoureulx malades.

Je leur donne cent plains paniers,
Qu'i prendront chez Marchans Merciers,
De dez, de cartes pour jouher
Tout le trésor des Usuriers,
Tant de Bourdeaulx qu'autre[s] quartiers;
Mieulx ne les sauroye employer.
S'il[z] me veullent désavouer
De leur livrer ce que j'ordonne,
Je veulx qu'on les fasse noyer,
Ou bien en l'air esbanoyer<sup>2</sup>,
Ou sur chaisne ou [bien] sur noyer,
Sans que bourreau les abandonne.

A jeunes filles de quinze ans Qui ont les atraictz si plaisans, Gentil[z] habitz, doulx musequin, Je leur laisse gens bien disans, Petits muguetz, propres, duisants Pour leur serrer le vibrequin, En assemblant culz contre culz, Puis le matras vers le connin<sup>4</sup>,

1. Imp. : grifon. — Ne craindre ni cheval brun, ni

cheval gris.

<sup>2.</sup> Il serait trop long de citer des exemples de la façon, dont, pendant les jours gras, il était permis aux masques d'entrer, sans être invités, dans les maisons où il y avait grande réunion ou surtout bal; l'Estoile, en particulier, en cite plus d'un exemple, et l'usage était encore constant sous Louis XIV.

<sup>3.</sup> Imp.: esballoyer. — 4. Imp.: counin.

Autant le soir comme au matin, Dont quelc'un soit pris pour Jénin <sup>4</sup> Et mis au nombre des cocus.

Aux Quantonières de la ville, Qui ont la fasson si subtille Pour atrapper jeunes folletz, Dont <sup>2</sup> chascunne [en use] en hault stille Ainsi qu'ilz ont l'esprit <sup>3</sup> abille, Quant elle[s] ont leur[s] mariollet[z], Je leur laisse leurs haulx colletz Garniz de roigne et de vérolle, En jeunesse force poulletz, Pardrigeaulx, solles et mulletz; Quant leurs visaiges seront laitz, Qu'à l'ospital jouent leur rolle.

Avec cella, quant je m'advise,
A la porte de quelque église
Leur donne place et escabelle,
Le hault crier, c'en est la guise,
Pourries, puantes, en chemise,
Chascune ayant son escuelle,
Et le soir en quelque ruelle,
En ensuyvant le Coustumier,
Sans que personne les appelle
S'aller coucher, Jehanne ou Pernelle,
Sans linge, clarté ne chandelle,
Au caignard sur le beau fumier.

A ce puant, à ce pugnais,

<sup>1.</sup> Imp.: lenyn. --- 2. Imp.: Donc. --- 3. Imp.: lesperit. --- 4. Imp.: s'en.

Villain, meschant, Jehan Le Guenais Faulsaire infaict et détestable, Le plus maudit 2 qui fut jamais Ny naistra sur terre ormays, Hay de gens, aymé du Diable, Pour sa vie tant excécrable Je luy donne, pour faire gorre 3, Meschanc[e]té, vie misérable, A son coul pour chaine gros cable, La malédicion que l'acable, Qui fut en Sodome et Gomorre.

Pource qu'il cure les retraitz Et use de sceaulx contrefaictz Et scet escorcher les chevaulx. Il sera le roy des infaictz. Le plus parfaict de tous parfaictz, Falcifieur de Lettres, sceaulx, Pendu par figure ès créneaulx Du Sablonat 4, ou en potence,

1. Imp. : Fault saire.

2. Imp. : maidit; on pouvait corriger en médit, celui dont on a dit justement le plus de mal.

3. Pour se pavaner, pour faire le beau; le gorrier c'est l'élégant, le muscadin ; les « manches à la grand gorre » sont des manches à la grande mode.

4. Voilà une mention incidente qui montre bien l'origine Bordelaise de la pièce. Il y avait en effet à Bordeaux sur la route de Toulouse une croix du Sablonat, ou du Sablona, qu'on appelait aussi la croix du Pont Long. Elle séparait Cauderan du Faubourg de Saint-Seurin, de la « sauveté » duquel elle marquait l'une des limites, et était exactement placée « un peu à l'ouest de la Porte de la Chartreuse, contre les maisons qui bordent le côté nord de la rue d'Arès entre les rues Brizard et Batailley, » On pense bien que nous ne savons pas nous-mêmes des détails aussi Là où seront les escripteaulx Des meschans tours, infaictz et faulx, Qu'il a faict hors et à Bourdeaulx, Afin qu'il en soit souvenance.

Oultre, je laisse et aussi donne A ceste meschante personne, A fin que de luy soit mémoire, L'éppitaphe qui bien consonne A son corps [qui] à tout mal sonne, Qu'est cy <sup>1</sup> amprès en répertoire Priant à Dieu, le Roy de gloire, Lequel jamais <sup>2</sup> ne fault ne ment, Que sans cesser il ait <sup>3</sup> la foire Et qu'il soit mis en inventoire Pour avaller, et aussi boyre

Epitaphe, pour tant quil vivra, où est son nom par lettres cappitalles, le lieu de sa naissance, et de quel Office il a usé.

Je suis l'homme en ce Monde vivant En qui l'on doit moings avoir de fiance, Hay de tous, tout malheur poursuyvant, A tous meffaict[s] ayant ma confiance,

précis sur l'ancien Bordeaux. Nous les empruntons à l'excellent livre de M. Léo Drouyn: α Bordeaux vers 1450, Description topographique » 1874, in-4° (pages 130, 153, 370, 383, 384).

<sup>1.</sup> Imp.: ny. — 2. Imp.: ne jamais. — 3. Imp.: aict.

<sup>4.</sup> Manque un vers en ment.

## 142 TESTAMENT ET EPITAPHE

N'aymant aucun que la Cerre supporte;

Le plus meschant que la Terre supporte;

Envieulx suis et remply d'arrogance

Que lourpesseulx de trop mauvaise sorte.

Vérité onc ne sorti de ma bouche; En mensonges je prins nourrissement: Nourry je suz de serpentine touche, Astudicqué <sup>2</sup> de vinimeulx pyment <sup>3</sup>. Jamais <sup>4</sup> n'aymay et n'ayme aucunement, Seul, sans amy, vivant en tel misère, Diffamé plus que larron ne caymant; A tout mésaict incessament me ingère <sup>5</sup>.

Malheur me suit et Malheur je poursuis.

Brief, je suis l'homme le plus maudit du Monde;
Ordure, mal sont tousjours où je suis;
Injurieulx en injures me fonde
Sans m'arrester là et [là]? à la ronde
Estrange en faitz [pour] l'ung l'autre vexer\*;
SERGENT à tort, de Faulceté la bonde,
ROYALles Lettres prompt, expert à trasser!

<sup>1.</sup> Lourpesseulx a bien l'air d'un mot d'argot, digne des ballades de Villon « en jargon et en jobelin. »

<sup>2.</sup> Participe barbarement formé de l'idée de studium.

<sup>3.</sup> Ne doit pas être au sens moderne de poivre long, mais de pigmentum. Il y a dans l'imprimé pynent, mais la rime donne pyment.

<sup>4.</sup> Imp. : Jaymais.

<sup>5.</sup> Imp.: inge. - 6. Imp.: veyer.

<sup>7.</sup> Jehan Lequenais, d'Amboise, sergent royal. Les deux acrostiches qui suivent donnent Leguenais, comme aussi la première mention du nom dans la troisième strophe avant l'épitaphe.

Epitaphe après sa mort où est son surnom par lettres capitalles.

Là est transy l'orrible créature <sup>4</sup>
Et assoupy le meschant des meschans;
Gisant yci, et l'âme à l'aventure
Voillà que vaille, à la ville et aux champs.
Envieux <sup>2</sup> fut sur Nobles et Marchans,
Noble en ses faitz <sup>3</sup> aussi que un vieulx porceau <sup>4</sup>;
A tout meffait furent ses faicts taschans <sup>5</sup>
Jamais n'eut <sup>6</sup> motz que mensonges preschans
[S]es mains prompte[s] à faulx seings, aussi seaulx.

# Aultre Epitaphe.

Langue d'aspic, mortelle, serpentine,
Envenimée plus que n'est ung crapault,
Gueulle infernalle, la teste Cerbérine<sup>7</sup>
Vieulx chien puant à l'ame acordonée <sup>8</sup>
Envieulx bouc, renard déceptif, cault,
Natre (?) pervers <sup>9</sup>, à qui d'honneur ne chault,
Asne inutil, plain de meschanceté,
Yvre, gormand, cure-retraitz <sup>10</sup>, marault,
Seul, sans amy, remply de lascheté.

Mutacion de vers 11.

De peur que l'air en soit infaict De luy parler plus je ne veulx 12,

1. Imp.: creaature. — 2. Imp.: En vieulx, et de même neuf vers plus loin. — 3. Imp.: Noblêse. — 4. Imp.: porcau. — 5. Imp.: faschans. — 6. Imp.: neuf. — 7. Imp.: Cerberus. — 8. Il faudrait ici une risse en ine. — 9. Ou « Natré pervers »; mais quel est le sens? — 10. Imp.: cure retratz. — 11. Les strophes n'ont plus que dix vers au lieu de douze. — 12. Imp.: veult.

#### 144 TESTAMENT ET. EPITAPHE

Mais, s'il n'est assez satisfaict,
Je prie à Dieu, le Roy perfaict,
Qu'il l'amende, c'est pour le mieulx,
S'il pensoit que fusse envyeulx '
Sur luy, non suis; de luy n'ay cure;
Il ne me veult, je ne le veulx;
Nous sommes donc quites tous deux;
Mal lui viègne, s'il le procure.

Item à Maistre Estienne Fournier, Inventeur <sup>2</sup> de toutes cauthelles, Pour son haut nom <sup>8</sup> magnifier Et ses vertus ampliffier, Excédans <sup>4</sup> œuvres naturelles, Je lui donne deux escuelles, Une de terre, une de boys, Crier par rues, par venelles, Et, le soir, soupper de senelles <sup>8</sup> En lieu de purée de poys.

Je luy laisse aussy davantaige,
Tant qu'il vivra, force procèz,
Tromperie [et] tel trippotaige,
Dont il a sur tous héri[t]age
Tousjours en matière d'excèz;
Deffault d'argent il a assez,
D'ont 6 resemble maincte personne,
Par quoy jusques à son décèz
N'aura reppos ne surassèz 7,

<sup>1.</sup> Imp. : enyeulx.

<sup>2.</sup> L'imp. donne deux fois le mot inventeur. — 3. Imp. : non. — 4. Imp. : Excedons. — 5. Les graines de l'aubépine. — 6. Imp.: Donc. — 7. Sûr accès?

Et la goute, que je luy donne.

Au[x] Taverniers, qui vont criant Le vin bien souvent par la ville: Au vin blanc, au clairet friant, Et au rouge tousjours huyant, Ausi qu'ilz ont aprins le stille, Je laisse par façon subtille De vin blanc faire du clairet, Broiller, mesler à coq la quille (?), Bailler le bon à leur famille, Aultres le prendre tel qu'il est.

Item je laisse aux Regrattières De la Grave, aussi du Marché<sup>1</sup>, Parce qu'elles sont coustumières De revendre en toutes manières, Vieulx poisson et le froiz <sup>2</sup> pesché Tout ung et, à maulvais marché, Levraulx, lapins, toute volaille<sup>3</sup>, Le pillory tout empesché Où d'elles soit le cas presché Et que le fouet on leur baille.

Fin du Testament de Maistre Francoys le Levrault.

# On le prend à la course le Levrault.

1. Imp.: marcher. La Grave est un des quais de Bors deaux. — 2. C'est-à-dire frais.

<sup>3.</sup> Imp.: Levraulx lapiins coniz pdrix toute volaille.

# Dizain à Messieurs d'Agen.

Prépare toy, Agen, la bonne ville
Pour recepvoir en façon bien civille,
A ces Grans Jours de Parlement la Court;
Prépare toy, car le cas t'est utille,
Pour extirper maincte gens i inutille
Qui nuict et jour en ton pourpriz a court
En ces 2 Grans Jours, lesquelz me 3 sera court
Pour les meschans dont l'on fera justice,
Et, ce faisant, il sera trouvé lourd
Qui ne dira: « Nous avons temps propice. »

## A Monsieur le Greffier Thoard.

entil Greffier, que l'on nomme Thoard,
Que de sçavoir pratique de tout art 4
Françoys Levrault, ton humble serviteur,
Te faict savoir, sans atendre plus tard,
Qu'il ne sera ne honteux ne couhard
De t'aller veoir, ces Jours Grans, pour le seur,
Et, s'il advient, par Fortune ou Malheur,
Qu'il soit contrainct de demeurer derrière,
J'extime en toy ung si très noble cueur
Qu'excuseras sa volonté planière.

#### Le Levrault.

<sup>1.</sup> Au singulier, comme le latin gens.

<sup>2.</sup> Imp.: ses. — 3. Ne?
4. Qui pratique tout art de savoir; l'imprimé donne :
Que de sçavoir et de pratique de tout art.



## Le Double des Lettres des Verdz Galans, avec les Ditz de Chascun.

Le titre de cette pièce paraît annoncer une de ces facéties un peu libres, qui plaisaient tant à nos aïeux. Il n'en est rien; c'est une composition morale, qui est extraite de la Danse Macabre.

Vers 1530, alors que ce livre célèbre semblait avoir épuisé le succès qu'il avait obtenu depuis si longtemps dans toutes les classes de la société, des libraires ingénieux, mais sans scrupules, l'ont découpé en morceaux. Ils ont fait de chacun de ces fragments un livret séparé, avec un nouveau titre propre à exciter la curiosité du lecteur.

Cette manière de « dépecer » les poèmes de quelque étendue qui avaient joui d'une certaine vogue, en rajeunissant plus ou moins le texte, était un usage constant des libraires au XV° et au XVI° siècle.

Nous connaissons cinq pièces anonymes qui ne sont que des chapitres extraits de la Grande Diablerie de Damerval. Là, il est vrai, on ne s'est pas mis en frais d'imagination, et le nouvel éditeur s'est borné à reproduire séparément chacun des chapitres avec l'intitulé qu'il porte dans l'original.

Les Présomptions des femmes, imprimées à Rouen par Abraham Cousturier, à la fin du XVIe siècle, ne sont qu'un morceau maladroitement coupé dans les Droits nouveaux de Coquillart.

Revenons aux Lettres des Verdz Galanz.

On a réimprimé dans le t. Ve de ce Recueil (pp. 60-67), d'après une plaquette qui faisait partie de la bibliothèque de M. Cigongne, une pièce intitulée : Les trois Mortz et les trois Vifz, qui n'est qu'un abrégé du poeme original joint à toutes les éditions de la Danse macabre. Il y manque notamment une ballade en 54 vers, placée tantôt avant, tantôt après le texte du Dict des trois Mortz et des trois Vifz, dans les éditions de la fin du XV siècle. Les imprimeurs des premières années du siècle suivant insérèrent cette ballade dans le texte même du Dict funèbre, sans plus se préoccuper de sa forme particulière. C'est ainsi que, dans les éditions de Claude Nourry, elle est placée entre les vers 92 et 93 de l'édition réduite que nous avons réimprimée d'après l'exemplaire de M. Cigongne. Comme c'est une ballade, on la trouve tantôt imprimée avec la coupe particulière à cette forme de composition; parfois aussi, au contraire, elle fait corps avec le texte, qui se suit sans séparation typographique de blanc ou d'interligne. Or, cette ballade, supprimée dans la petite réimpression dont nous parlons, a été reproduite séparément sous le titre bizarre de : Double des Lettres des Verdz Galanz.

Le Double des lettres est décrit par M. Brunet, qui n'en cite néanmoins aucune adjudication. Nous avons cherché en vain cette pièce dans les dépôts publics de la France; elle ne se trouve non plus, à notre connaissance, dans aucune collection particulière. Le seul exemplaire que nous ayons rencontré est conservé à la Bibliothèque de Dresde. On peut donc le

<sup>1.</sup> Cette pièce a été publiée dans ce Recueil, t. 111, pp. 232-246.

Nous avons collationné le texte de notre petit poëme sur les éditions suivantes de la Danse Macabre:

A. Ce present liure est appele Miroer // salutaire pour toutes gens: Et de // tous estatz. et est de grant vtilite: // et recreacion. pour pleuseurs ensen // gnemens tant en latin comme en // francoys lequelx il contient, ainsi // compose pour ceulx qui desirent ac // querir leur salut : et qui le vouldront // auoir. // La danse macabre nouuelle — [A la fin :] Ce petit liure contient trois choses : || Cest assauoir la danse macabre des // femes. Le debat du corps et de lame ]/ Et la complainte de lame dampnee // Lequel a este imprime a paris par // guyot marchant demorat ou grat // hostel de champs gaillart derrenier [sic] // le college de nauarre Lan de grace // mil quatre cent quatre vingz et six // le septiesme iour de iuillet. In-fol. goth. de 32 ff. de 40 lignes à la page pleine, impr. sur deux col., sign. A-D.

(Bibliothèque Nationale, Y 6133 : FF.)

La ballade que nous reproduisons ci-après occupe le f. b viij, lequel n'est imprimé qu'à une colonne; elle forme un morceau distinct qui suit les Dis des trois mors et trois vifz. — Cette édition se divise, comme la suivante, en deux parties; la ballade est placée à la fin de la première partie, et suivie immédiatement d'une souscription datée du «septiesme iour de juing». Le recto du f. suivant (c. i) contient un nouveau titre en deux lignes:

La danse macabre des femmes// Et le debat du corps et de lame.

B. Icy est la danse macabre des fémes//toute hysto-: rice augmêtee de nou // ueaulx personnaiges auec: pluseurs // dis moraulx en latin et francoys q // sont enseignemens de bien viure // pour bien mourir. ---[Au verso du 14' f. :] Cy finist la danse macabre des fêmes // toute hystorice et augmêtee de plu-// seurs personnages et beaux dictz en || latin et francoys. Imprimes: 11 A Paris par Guyot Marchand || demorant ou grant hostel du champ // gaillard derrier le college de nauarre | Lan de grace mil quatre cens quatre vingz et vaze // Le second iour de may - [Au recto du 15° f. :] Sensuiuent les trois mors et les trois // vifz auec le debat du corps et de lame. — [Au verso de deraier : f. : ley sont les trois mors et trois vifz // en francoys. et aussy trois mors et // trois vifz en late. La debat du corps // et de lame, et la complainte de lame ! dance. Imprimee a paris par guiot | marchant on grat; hostel du champ || gaillart derrier le college de navarre // Lan mil quatre cens quatre vingz // et vnze le derrenier iour de Auril. In-fol. goth. de 28 ff. (14 ff. pour chaque partie), de 41 lignes à la page pleine, sign. a par 8, b par b pour chacune des deux parties, avec de nombreuses figures en bois, et la marque du libraire à la fin de chaque partie. Cette marque est celle que Silvestre reproduit sous le n° 38, mais on: y a ajouté un encadrement qui contient le nom et. l'adresse de Guyot Marchant.

(Bibliothèque nationale, Y. 6133. F 2; Rés).

Dans cette édition, la ballade: Las et pourquoy prens-tu si grant plaisir. . . est placée en tête des Trois mors et trois vifz, c'est-à-dire en tête de la seconde partie.

C. [La Danse macabre historiee]. — [Au recto da dernier f. :] Cy finist la dace macabre historiee // et augmentée De plusieurs nouue- // aux personnages et beaux dits. Et // les trois mors a trois vifs enseble // nouuellemet ainsi coposee et impri- // mee a paris. . .

(le reste de la souscription manque à l'exemplaire de la Bibliothèque nationale que nous avous sous les yeux). S. d. [vers 1500], in-fol. goth. de 12 ff. de 37 lignes à la page pleine, impr. à 2 col., sign. a-b, avec de grandes figures sur bois. (Bibliothèque nationale, Vélins, n° 233; très-précieux exemplaire décrit par Van Praet, t. IV°, p. 169).

Edition imprimée par Antoine Vérard; notre ballade y occupe le recto du dernier f.; elle suit immédia-

toment Las trois mors et les trois vifz.

La forme du Dit de Chacun a été fréquemment employée par les poëtes du XV° siècle qui se plaisaient à réunir des séries d'antithèses dans des distiques ou des quatrains commençant tous par un même mot. Les Feintises du Monde de Gringore offrent un curieux exemple de ces oppositions :

L'un à l'autre point ne ressemble;
L'un frappe à tort, l'autre à travers;
L'un ravist, amasse et assemble,
L'autre dissipe et gaste tout. . . .

Tantôt l'antithèse existeentre « l'un » et « l'autre »; tantôt, « l'un » et « l'autre », au contraire, sont également l'opposé de ce qu'ils semblent être :

L'une va souvent à confesse,

Mais ce n'est pas ce qui la maine;

L'autre va souvent à la messe,

Pour voir quelcun qui se pourmaine. . .

Dans la seconde partie du poème, les vers commencent invariablement, de deux en deux, par le mot « tel » ;

Tel parle de théologie, Qui n'y voit goutte sans lunettes;

Tel se mesle d'astrologie,
Qui n'y congnoist pas les planettes;
Tel est affolé de clergie,
Qui cuide saige devenir;
Tel fait souvent une folie,
Qui s'en scet bien à quoy tenir....

Dans le Vergier d'honneur, André de la Vigne n'a pas craint de consacrer 375 vers équivoqués à une énumération des défauts et des travers de « chascun »:

Chascun fait son profit qui peult; Chascun ne fait pas ce qu'il veult; Chascun pour bien compter sa vie, A souvent sur chascun envie; Chascun n'est joyeulx ne plaisant; Chascun n'est aussi desplai[sa]nt; Chascun fait de sen cas parler; Chascun va par terre et par l'er;

Chascun ne porte paletoc;
Chascun n'est tué par l'estoc;
Chascun veult faire trique tacque;
Chascun son cueur éticque atacque;
Chascun s'amour à tricque trocque;
Chascun veult faire tricque, trocque;
Chascun quiert s'amye encrocquer;
Chascun veult la pye croquer;
Chascun n'a pas quatre solz francs;
Chascun ne hante que souffrans, etc., etc.

Il y a loin de cette fastidieuse énumération à la pièce accorte, et bien tournée, que nous publions

d'après la plaquette de la Bibliothèque de Dresde, dont voici la description bibliographique :

Le double des let- // tres des verdz Galans Auec les // ditz de chascun. — Finis. S. l. n. d. [Paris, vers 1530?], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 21 lignes à la page, sign. A, impr. en lettres de forme.

Au titre, un bois représentant deux clercs debout, dont l'un adresse la parole à des hommes d'armes

placés devant lui, la lance au pied.

Au verso du dérnier f., un bois représentant deux personnages; l'un, vêtu d'une longue robe, doublée d'hermine, et coiffé d'un bonnet; l'autre, debout devant lui, qui paraît être son page ou son écuyer.

Ces deux bois se retrouvent fréquemment dans nos anciens livrets populaires, notamment dans les éditions de Pierre Sergent.

Bibl. roy. de Dresde: M. 55. q. 189 (Libri rom.

et ital.).

## Le Double des lettres des verdz Galans avec les Ditz de chascun.

as! [et] pourquoy † prens-tu si grant plaisir, Homme abusé, plain 2 de présumption, En ce faulx monde où n'a que desplaisir Envie, orgueil, guerre et discention?

Bien malheureuse est ton affection.

Que penses-tu, as-tu plus grant envie
De vivre en doubte en ceste courte vie,
Qui s les mondains à la mort d'enfer maine?

1. A, B, c: Las! et pour quoy, qui est la bonne leçon.

2. Imp.: et plain. A, B, c donnent la bonne leçon.

3. Imp.: Que. A, B et c donnent la véritable leçon.

Bonne chose est de vivre en voye certaine; Lors 3 tu sçays bien, se 4 tu n'es insensible, Que c'est chose forte, voyre impossible D'avoir icy 5 ton ayse entierement Et apres mort [lå] hault pareillement; Hélas! pour tant change condition Et te ravise, ou tu es aultrement Homme deffaict et à perdition.

Lequel veulx-tu, ou vie, ou mort choisir? Choisis 7 des deux, tu as discrétion. Aymes-tu mieulx de ton corps le desir Pour ton ame mettre a perdition 8 Que vivre ung peu en tribulation, Et qu'après mort soit ton ame ravie En gloire au ciel, que 9 de nul desservie Estre ne peult en ceste vie humaine Se ne laisses terre, avoir et demaine Et père et mère et tout, s'il est possible, Et vivre en peine et en labeur terrible En servant Dieu tousjours paciemment. C'est le chemin qui conduit seurement, Après trespas, l'homme à salvation, Et aultrement il va 'e à dampnement, Homme deffaict et à perdition.

Cuydes-tu cy 14 tousjours avoir loisir 12 D'avoir pardon sans satisfiation

<sup>1.</sup> A, B, C: C'est bonne chose de... — 2. A, B, C: en vie. — 3. A, B, C: Las. — 4. A, B, C: si. — 5. A, B, C: sa jus. — 6. A, B, C: la sus.

7. A, B, C: choisir. — 8. A, B, C: dampnacion. — 9. A, B, C: es ciculx qui. — 10. Imp.: Et qui va. — 11. A, C: si; B: s'il. — 12. A, B: laisir.

Et toute nuyt en blanc lit mol gésir
Puis à séjour 4, sans oppération,
Passer le temps en délectation
Tant que du tout la chair 2 soit assouvie? 3
Pense-tu point qu'il faille qu'elle deffine 4
Et que prenne fin puissance mondaine?
Hélas! ouy 5, car mort viendra soudaine
Une heure, à tout 6 son dart fort et horrible,
Si très à coup 7 que c'est 8 chose invisible,
Et pas n'auras loisir aulcunement
De dire à Dieu: « peccavi » seullement.
Ainsi mourras tost, sans contriction,
Dont tu seras, par divin jugement,
Homme deffaict et à perdition.

Homme en péril, saches certainement Que tu n'as aultre vouloir briefvement <sup>9</sup> Et t'amenderas aultre <sup>40</sup> devotion Tu [te] <sup>44</sup> verras ung jour subittement Homme deffaict et à perdition.

18 C 3

<sup>1.</sup> A, B, C: Ce jour. — 2. C: Char. — 3. A, B: asso
yye. — 4. A, B, C: qu'i faille que on dévie. On a

rajeuni la phrase sans respect pour la rine. — Définer,

se consumer, disparaître, « to waste away »; Cotoranve.

— 5. C: Oy. — 6. A, B: Une heure à toy, à tout son
dart horrible. — 7. C tres acop. — 8. A, B: connuc. — .

9. C: brefment. — 10. A, B, C: De t'amender, ne aultre...

11. A: Tu te...

Cy s'ensuyvent les Ditz de chascun.

hascun souloit estre bon homme.

Mais il empire de vieillir <sup>1</sup>.

Chascun a bas sac <sup>2</sup> s'abandonne;

Je croy que la foy veult faillir.

Se Chascun n'avoit qu'une esplingue<sup>3</sup>, Si veult il faire du grobis<sup>4</sup>; Chascun se pare, chascun fringue<sup>3</sup>, Chascun contrefaict les habis.

Chascun veult avoir nom Monsieur Et ne fusse qu'ung petit page, Mais cela vient en gentil cueur; Chascun n'a pas lasche couraige.

Chascun vouldroit bien estre riche, Chascun dit: « Je ferois des biens », Mais, plus est riche, plus est chiche; Par ma foy je n'y entens riens.

Chascun dit: « Se je fusse Roy, Gouverneroye bien ma famille »; Seurement ainsi je le croy Qu'il seroit et de tous le pire.

<sup>1.</sup> Devient pire en vieillissant: « Les maulvais empirent de beaucoup savoir » (Ph. de Commines). — 2. Impr. basac; s'abandonner à bas sac, c'est se livrer à la débauche. On nous dispensera de donner l'étymologie de cette locution. — 3. Epingle. On trouve ce mot avec cette orthographe dans Montaigne. — 4. Faire le fier. — 5. Fringuer, « pomper, piaffer », se donner de l'importance.

Chascun dit: « Se j'estois hermitte, Ne vivroye que de racines »; C'est une chose tantost dicte. Chascun ne fait que faire mines.

Chascun dit: « Se feusse Vicaire <sup>1</sup>
Gouverneroye bien l'Eglise, »
Mais Chascun pour avoir du quaire <sup>2</sup>
Vent Dieu souvent et de main mise <sup>3</sup>.

١

Chascun dit: « J'auroye une mulle, Se je fusse du Parlement », Mais Chascun souvent se reculle; Tel cuyde dire vray qu'il ment.

Chascun dit qu'il a bonne cause Et veult plaidoier hardiment, Mais pour une seule cause Chascun a perdu son argent.

Chascun par[o]le à sa maniere, Mais Chascun ne sçait pas comment. Chascun dit souvent en derriere Qui n'oseroit dire en devant.

Chascun dit: « Il me fault jeusner Demain pour faire pénitence »; Appareillez bien à soupper. Chascun est subject à sa panse.

Chascun dit : « Je feray merveille;

<sup>1.</sup> Par Vicaire, il entend le Vicaire de Dieu, le Pape.

De l'argent; de quærere, quæstus, gain.
 D'autorité.

# 158 DITZ DE CHASCUN.

Je rompray au genoil l'anguille le Mais je vois [bien] baisser l'oreille Le plus souvent au plus habille.

Quant Chascun s'en va à la messe Il doit aller pour servir Dieu, Mais de demander il ne cesse : « Où est le bon vin, en quel lieu? »

Chascun fait du tout au rebours De tout cela que l'on doit faire; Chascun empire tous les jours, Mais il est force de m'en taire.

Chascun vivra tant quil pourra. Dieu luy doint bon amendement; Chascun doibt scavoir qu'il mourra, Et si ne sçait quant ne comment.

#### Finis.

1. Faire l'impossible; on trouve aussi: rompre au genou l'andouille, dans le même sens (voyez Nicot).





# La terrible Vie, Testament et sin de l'Oyson.

Nous donnons cette curieuse pièce d'après l'exemplaire de la collection du British Museum, C 22 a 48. En voici la description bibliographique:

La terrible // vie testamét et // fin de Loyson. — Finis. S. l. n. d., pet. in-8 goth. de 4 ff. de 27 lignes à la page.

Ce titre n'est qu'un simple titre de départ, audessous duquel le texte commence immédiatement. Il n'en est séparé que par ces mots : lo. le Hay.

Il y en avait un exemplaire dans la Bibliothèque du Duc de La Vallière, II, 319, n° 2679, pièce 7; et M. Brunet l'a cataloguée, V, col. 728, avec une différence bonne à donner. Au lieu de Jo. le Hay, il donne Jo. le Hap; serait-ce l'abréviation de ce nom fort énigmatique du « Happere », qui se trouve dans la pièce.

Dans la curieuse farce du Vendeur de livres, dont le manuscrit La Vallière contient deux copies, on lit ces deux vers qu'il est impossible de ne pas rappeler

ici :

Vouècy la Farce Jehan Loyson Et le Testament Pierre Maistre. On peut aussi bien comprendre l'Oyson, et il y a lieu de remarquer que notre poëme se termine par la formule qui se retrouve si fréquemment à la fin des pièces de notre ancien théâtre comique:

> Prenez en gré nostre Blason Du Testament et fin d'Oison.

Il existe des monologues dramatiques, qui étaient naturellement récités par un seul acteur, et il y a des farces en strophes. Si donc le vendeur de livres avait dit seulement « la farce l'Oyson », l'identité de ces deux compositions serait présumable, mais il dit « la farce de Jean l'Oison ». A moins qu'on ne voie ce nom de Jean dans l'abréviation Jo(annes) qui précède le nom le Hay ou le Hap, ce prénom ne se trouve pas dans notre pièce; il n'est donc pas possible d'affirmer d'une façon sûre que le Testament de l'Oison et la farce annoncée par le Vendeur de livres soient une seule et même pièce. L'existence de cette dernière ne nous serait alors connue que par la mention du manuscrit La Vallière. Quant au Testament de Pierre Maistre, il n'en reste aucune trace.

La terrible Vie, Testament et fin de l'Oyson.
JO. LE HAY.

Jamais n'en fut telle couvée.

Ainsi que crois en mon advis,
Ceste ouaye cy que je vous dis

<sup>1.</sup> Prononcez: « cinq cens et vingt et six, » qui fait le vers.

Estoit de terrible nature, Nourrie sur la rivière d'Eure 1.

Tout auprès de Nogent-le-Roy 2, Pour sa beaulté sut acouvée. A un chascun faisoyt effroy; Jamais el 3 ne sut espourée. Ragot 4, atout sa grant espée Ou sa potence, eust desconsit Ung corps hardy; point ne s'ensuit.

Quant elle estoit dessus ses œufz, Elle siffloit si haultement Qu'on l'oyoit bien de quin[z]e lieux; Je m'en croy à toute la gent. On ne povoit si saigement Aller qu'el ne donnast l'assault, Tant el levoit le col en hault.

Quant elle eut achevé son terme, Deux beaulx oysons elle amena. Dien sçait que creurent ses alarmes;

<sup>1.</sup> Imp. : daeure.

<sup>—</sup> Voir plus haut les notes, pages 31 et 130. — Un poète du xvi° siècle, que M. Tamizey de Laroque vient de réimprimer à cent exemplaires (les Œuvres dictées par Jehan Rus, Bourdeloys, ès Jeux Floraulx à Tholoze, Toulouse: Guyon Bondeville, vers 1540), d'après le seul exemplaire connu (Bordeaux, 1875, collection Méridionale, tome VI), offre aussi des exemples de cette élision de voyelles intérieures. Non-seulement veue rime avec nue (p. 35), venue (p. 39) et vestue (p. 53), mais feuz rime avec refus (p. 35), et demeure avec endure (p. 47).

<sup>2.</sup> A quatre lieues au-dessous de Dreux (Eure-et-Loir), et à deux lieues au-dessous de Maintenon.

<sup>3.</sup> Imp.: et. — 4. Voir sur Ragot les pièces cxx et cxxi de ce Recueil, V, 137-54.

162.

Personne n'osoit aller là. Ses oyson[s] si tost esleva Qu'ilz furent druz à quinze jours 4.

Quant ilz estoyent parmi les champs, Ou sur la rivière en partie, Ils ne craignoyent petit[z] ne grantz, Ne le corbin, hua <sup>2</sup>, ne pie. Ilz estoyent de si forte vie Que jamais n'en fut de semblables; Ils eussent desconfit les Diables.

Ilz estoyent de grosse stature
Plus que aultres ne furent jamais,
Car ilz avoyent autre figure
Que ung tas de oysonnetz desormais,
Car ilz avoyent plus de cent doibz
Entre le bec et les deux yeulx <sup>3</sup>;
Je croy que oncques n'en fut d'iceux.

Ils avoient le bec aussi large Comme ung van ou une grant porte, Et la teste de telle marge Quasi comme une grosse hotte, Le col [très] long à telle sorte, La poitrine à telles façons; Jamais ne fut de telz oisons.

Ilz avoient le dos aussi grant,

1. Manque un vers.

<sup>2.</sup> Hua, « spetie di nibbio grosso »; Duez, Sorte de milan.

<sup>3.</sup> Cent largeurs de doigts, ce qui devait leur faire un nez de belle taille.

Gros et large, quarré et fort, Comme ung lion ou éléphant; Se je mens, vous estes d'acord, Le ventre large comme ung port De la mer ou de grant rivière, Mais ilz avoient tousjours la foire.

Les piedz avoient de la mesure Demye aulne entre les orteux, Les ergotz à grande poincture, Je croy que n'en fut onc d'iceulx<sup>2</sup>, Les jambes grosses comme pieulx Et longues comme perches à filz; Jamais telz oisons je ne vis.

Des cuisses, qui en parlera? Je vous dy que c'est ung cas neuf, Qui bien estimer les vouldra; C'estoit droictes 3 cuisses de beuf, Et, s'il eussent ponnu 4 ung œuf, Tout bien congneu et amassé, Dix hommes ne l'eussent quassé.

Les plumes estoient d'autre sorte Que ne sont celles d'oysonnetz, Car ilz les avoient aussi forte Comme des ailles aux colletz; Les tuyaulx estoient ainsi faitz;

 Imp.: disceulx. — Il vaudrait mieux restitues d'iteulx, de tels.

Prononcez feire; la même prononciation était autrefois celle de foire, marché, venant de feria.
 Imp.: disceulx. — Il vaudrait mieux restituer

<sup>3.</sup> Imp. : droicte.

<sup>4.</sup> Pondu.

Facilement en chascun entre Trois pintes et camuse (?) de ancre.

Notez trestous ceste réplicque Que d'ung tuyau facilement On eust fait une demye picque Ou salbaquanne promptement, Des plumes ung moulin a vent; De bien peu de vent eust moulu, Se à point en eust été tendu.

Quant ilz crioient Perrot, Perrotte, Ils faisoient trembler le païs. Ne pensés pas que je me mocque; Jamais ne fus si esbahis, Et qui ne les eust departis Ils eussent les autres mengez; Au moins estoient ilz en dangers.

Quant ilz eurent bien trois sepmaines, L'ung fut porté à partis , Et l'autre delà les montaignes Avec les Griffons s'en fuit. Oncques puis on n'en ouyt bruit; Je ne sçay s'il est trespassé; Au moins en est on despesché.

Le poullalier 5 qui le porta,

1. Pour sarbacanne; mot d'origine italienne.

Le vers est faux. Faut-il restituer : L'ung fut transporté à Paris.

<sup>3.</sup> On ne dit plus poulailler pour l'homme qui élève ou qui vend de la volaille; ce mot n'est plus employé que pour désigner l'endroit où l'on renferme les poules.

Il failloit bien quil fust habille; A deux chevaulx il le assorta Je croy que ce fut d'Anneville<sup>4</sup>; Quant il arriva en la Ville, La Cossonnerie<sup>2</sup> fist trembler, Et les autres oysons d'aller.

Quant des chevaulx fut descendu, Qu'il estendit son col et jambes, Tout le monde fut esperdu; Chascun y venoit à grant bendes. Ses aelles il voulut estendre; La rue pas n'estoit assez large; Jamais n'en fut de telle marge.

Tous les marchans qui là venoient Demandoient : « Hélas, qu'est cela? » Garde de marchander n'avoient, Quant le véoient en ce point là ; Chascun esbahy de cela

 Anneville est un nom de lieu normand; il y en a quatre en Normandie, près de Coutances, de Valognes, de Dieppe et de Rouen. Ici, il semble bien un nom de personne, qui peut même être réel.

2. « La rue de la Cossonnerie aboutit d'un côté à la rue Saint-Denis, et, de l'autre, aux piliers des Potiers d'étain aux Halles. Sauval assure que, dans le douzième siècle, elle s'appelloit via cochoneria; en 1330, la rue de la Coçonnerie; en 1425 et 1522 la rue de la Cochonnerie; Robert Cenal la nomme, conformément à ces noms-là, via porcularia. Il y a apparence qu'il y a eu un temps où l'on tenoit dans cette rue le Marché aux cochons et à la volaille, ou qu'elle a été habitée par des Charcutiers et des Poulaillers; car, anciennement, Cossonniers et Cossonerie vouloit dire la même chose que Poulaillers et Poulaillerie. C'est dans cette rue qu'est la Halle au poisson d'eau douce. » Piganiol, Description de Paris, 1755, III, 309.

Estoient, et non point sans raison, Car c'estoit ung terrible oyson.

Et pour sçavoir la vérité
A qui cest ouaison on portoit
Il vous sera cy récité.
A Jehan le Happere c'estoit
Qui pour lors au Collège 1 estoit
Gouvernant les filz Edeline 2;
C'estoit pour faire sa cuisine.

Cest oyson à 3 quatre escoliers Fut porté au Collège en feste,

1. Un Périgourdin, du nom de Vincent Denis, qui a imprime à Paris en 1613 une complainte en vers sur le petit chien Lycophagos, reproduite par M. Edouard Fournier dans ses Varietés historiques, IV, 255-71, nous a au moins appris que ce pauvre Mange-loups tournait la broche au Collège de Reims. L'auteur de notre Testament ne dit jamais le nom du Collége où fut mangé l'oison de Nogentle-Roi. Comme, à cause de la mention de la Cossonnerie, il était certainement à Paris, on pourrait supposer, par les quelques mentions normandes de la pièce, qu'il s'agit de l'un des deux Collèges normands : celui de Lisieux, rue des Grès, et celui d'Harcourt, rue de la Harpe. Les rentes du Collège de Daimville, rue des Cordeliers, dont les douze boursiers devaient être par moitié d'Arras et de Noyon, étant assises sur les Halles et les Moulins de Rouen, l'oison y pouvait aussi venir de Normandie, mais il est plus naturel de penser au Collége d'Harcourt. Il était plus important que celui de Lisieux et recevait des boursiers des quatre diocèses de Contances, de Bayeux, d'Evreux et de Rouen, tandis que le Collège de la rue des Grès n'en rocevait que de Lisieux et du pays de Caux.

2. C'est aussi un nom normand, comme Adeline, le nom du boucher qui, à Paris il y a quelques années, sournissait toujours le bœuf gras.

nionis le prent Bras.

3. Par.

Deux aux aelles et deux aux piedz, Et le plus fort tenoit la teste; Il fut en huit jours passé Maistre Et aprint à parler Latin Autant au soir comme au matin.

Quant il fut en la chambre enclos, Grant et jambu comme il estoit Il se print à crier si gros Que à grant peine on l'entendoit; De tous costez alloit, venoit, Tant que huit jours se fit nourrir, Mais à la fin convint mourir.

Advint le samedy huitaine, Comme vous voirrez, grande chose. Cest oyson donna tant de peine, Car pas ung assaillir ne l'ose; A lui coupper gorge on dispose, Mais avant donna bien affaire Aux Escoliers et au Happère.

Il s'escria si haultement Que tout le Collège estonna; En se demenant, tellement Ung coup de ses aelles donna A ung chien tant qu'il le tua, Croyez moy, il est vray, tout mort; Jamais ne fut oyson si fort.

Il fut empoigné par les àelles, Par les piedz, aussi par le col.

1. C'est-à-dire pas du tout.

Ne pensez point que fust si fol 4 Qu'il voulust mourir meschamment; Ainsi que ensuyt, fist testament.

Quant vint qu'on le voulut plumer En l'eaue chaulde toute bouillante, Si fort se print à demener Qu'il en eschaulda plus de trente; Il saulte, il crie, il se tourmente Si horriblement en ceste eaue Tuer le convint <sup>2</sup> d'ung marteau.

#### S'ensuit le Testament.

Je, l'oison de Nogent-le-Roy, Nourry sur la rivière d'Eure 3, Mourir me fault, présent le voy, D'une mort très horrible et dure. Je croy que de ma sépulture Elle sera en plusieurs ventres; Plusieurs me mengeront ententes.

On me rostira, bien le sçay, Faisant boullir ma petite ouaye, Et puis par quartiers depessé, Puis mengé a en tristesse ou joye, Mais, en quelque ventre que soye, Le boyau culier je retiens. Mes os seront gettez aux chiens.

<sup>1.</sup> Il manque trois vers à cette strophe.

<sup>2.</sup> Imp. : conuit.

<sup>3.</sup> Imp.: daeure; voyez p. 31, 130, 161.

<sup>4.</sup> lmp, : menger.

Mes piedz serviroyent proprement
De tirouzz d'huys à la fin <sup>4</sup>,
Et ma plume pour mollement
Coucher <sup>2</sup> le bon Georget Perrin.
Mon bec, qui est ung bon lopin,
Ma gresse et sain, qui est si doulx<sup>3</sup>,
Serviront à faire des choux.

Ainsi mourut l'horrible Oyson, Rosty, bouilly et puis mengé, Et en un lit mis la toison; Ne l'avoit il pas bien gaigné? Messieurs, qui avés tout migné 4, Prenez en gré nostre Blason Dut testament et fin d'Oison 5.

#### Finis.

- De tiroirs, d'objets à tirer les portes, comme on se sert encore de pieds de biche pour servir de poignée aux cordons de sonnettes.
  - 2. Imp. : loucher.
- 3. Les deux mots, séparés d'abord, ont fini par n'en plus faire qu'un seul; on dit depuis longtemps saindoux.
  - 4. Est-ce le sens de mangé?
    5. Imp.: Prenez en gré nostre blaison
  - Die testament et fin de loison.



Le Procès des deux Amans plaidyant en la Court de Cupido la grâce de leur Dame. Faict par Bertrand Desmarins de Masan.

En lisant dans le tome V de ce recueil le Rosier des Dames de Bertrand Desmarins, de Masan, on a pu voir que Du Verdier ne cite que deux pièces de cet auteur, le Rosier des Dames, et une autre, les Cinq Parcelles d'amour, qu'on n'a pas encore retrouvée. En voici une troisième que ne mentionnent ni Du Verdier ni Brunet; elle tendrait à faire croire que l'édition des Cinq parcelles d'amour, indiquée comme publice par Denis Janot en 1539, pourrait bien ne pas être l'original, mais la réimpression d'une pièce antérieure. Dans notre Procès en effet, - où l'on trouve le nom d'Avignon, comme dans le Rosier celui du Comtat Venaissin et de Carpentras, - on rencontre une allusion à l'année 1 (08; la pièce serait donc de 1509 ou de 1510 au plus tard, ce qui est loin de 1539. Voici le titre exact du volume :

Le Procès des // deulx amas plaidyanten la court // de Cupido la grace de leur dame // faict par Bertrand desmarins de // masan. S. l. n. d.; pet. in-8 goth. de 16 ff.

Au-dessous du titre, un bois, représentant à côté d'une porte à l'angle intérieur d'une cour fermée de murs crénolés, un homme, tête nue, à souliers à crevés, et vêtu, sur son pourpoint, d'un manteau court à langes manches et bordé de fourrures, parlant à un religieux coiffé d'un bonnet. Il n'y aurait rien d'étornant à ce que ce bois ne vint originairement d'une édition de l'Amant rendu Cordelier. A la fin, au recto du seizième feuillet, dont le verso est blanc, on voit un bois des Gorgonnes, et, dans le fond, trois dernières figures difficiles à déterminer; le dernier verso est blanc.

L'original se trouve dans la collection de M. le comte de Lignerolles.

Le Procès des deulx Amans plaidyant en la Court de Cupido la grâce de leur Dame; faict par Bertrand Desmarins de Masan.

## Le Préambule.

omme celuy que par assiduation desire imiter ledit Tulles 2 en son premier livre des Offices, disent « chescun naturellement estre procliné et enclin à sçavoir et congnoistre choses inconnues », pour satisfaire à mon desir qui est de veoir, feuz totallement délibéré transporter mes lentz et testudineans 3 pas en plusieurs lieux, dont avec ma affectante voulenté, que conti-

<sup>1.</sup> Imp.: immiter. — 2. Cicéron. — Notre poète n'est pas seul à conserver l's final; la traduction publiée par son contemporain le Dieppois David Minant, en 1502, porte au titre: « S'ensuit le livre Tulles des offices... » Brunet, 11, 51. — 3. De tortue.

aller plus avant, après que j'euz passé plusieurs boys, vins aborder au rivaige d'ung moult et spacieux fleuve. Par quoy craignant maintz discrimineux i naufrages que souventes fois soullent 2 avenir aux navigans, ne me voullus mettre dens le port, ains tout pensif, en cheminant par maintes journées le long du rivaige, vins arriver en une moult excellente cité, laquelle vulgairement est appellée Avignon, où vis maint sumptueux édifices et spéciallement ung grant palaix magnifiquement édifié, et avoit en ladite cité maint sincère religieux moustier, avec leur décente hospitalité et convenable domicille; aussi avoit grand abundance de marchandises, avec une moult décorée Université, dont assectant 3 tousjours par la agilité de la mieme voulenté veoir plus avant, ung moult beau chemin me feut ouvert, lequel certainement m'adressa en ung estrange lieu, où vis ung grand tartre avec grant quantité de peuple de tous estas, et, lors que aulcunement m'en feuz approché, trouvis ung homme en forme d'ung jeune Chevalier, lequel me dist que vrayement c'estoit la Court de Cupido, Dieu des Amans, et qu'il avoit nom Bon-Temps, [par] lequel plusieurs personnaiges ont esté incitez à venir prester hommage au Président de ladite Court. Entendu tout son propos, prins totallement mon adresse vers ce lieu, jaçoit que nullement mon vouloir fût enclin y faire résidence; dont, quant y fus arrivé, vis ung jeune enfant tout nud, assis en ung hault trosne, ayant les yeulx bendez, tenant en sa main destre ung cierge ardant et en l'aultre ung dart, et donnoit ledit enfant audience à plusieurs Amans que de son dart avoient esté pharétrés 4, et spéciallement à deulx, comme plus amplement vous sera démonstré. Et,

<sup>1.</sup> On ne trouve pas en latin l'adjectif discriminosus, mais seulement l'adverbe discriminose. — 2. Imp.: soulliët.

<sup>3.</sup> Suivant, de assectare. — 4. Percés, de pharetra, qui ne veut pourtant pas dire flèche, mais carquois.

après que l'euz assés longuement avisé, me print vouloir et optative affection marcher plus avant, et vins sur le rivaige d'ung plaisant fleuve pour aller au verger de Joyssance, qui delà estoit; mais, quant songneusement par plusieurs moyens eus trouvé le passaige pour passer ledit fleuve, vis le bateau tout deffait et rompu, et le passagier estoit ung vieillart ridé, lequel est appelé Danger, dont, quant planièrement l'euz apperceu, crainte me surprint et retira le mien vouloir, affin que plus avant ne passasse pour le péril qui estoit éminent. Toutessoys y vis plusieurs gens passer, tant hommes que femmes et d'aultres, qui en l'eau c'estoient submergés. Par quoy feuz delibéré de escripre le présent opuscule lequel traitera le Procès des deulx Amans, suppliant très humblement la très clémente grâce des Dames que, si aulcunement leur dis chose desplaisante, qu'i leur plaise me bénignement pardonner et supporter par leur doulce clémence mes erreurs, car nullement je n'entens procéder contre leu[r] bonne voulenté, ains, selon la possibilité du mien petit agreste entendement, me veulx adonner à en dire, tout ainsi que je puis congnoistre, la vérité.

Icy finist le Préambule.

Triollet à mon très singulier Seigneur le noble Jehan Flores.

Excusez moi, nobles seigneurs d'hault <sup>4</sup> pris, Envers la grace et le maintien des Dames; Si leur défault cy dedens ay compris,

1. Imp. : de hault.

Excusez moy, nobles Seigneurs d'hault pris; Aulcunes a<sup>4</sup> qu'en amours ont maint pris, Dont, se je dis mon advis de telz femmes, Excusez moi, nobles Seigneurs d'hault pris, Envers la grace et le maintien des Dames.

#### CUPIDO.

Sans point réplique je me fais renommer.
Par mer, par terre, de mon arc par praticque,
Maint gent cueur picque, dont me puis
Je fais aymer et les cueurs enflammer [sublimer;
Et allumer d'amytié magnificque,
Dont on s'applique me venir réslamer
Comment d'Amours le vray Roy autentique.

Puis sans doubtance que Thitam démonstrance Fist vrayement lassus au firmament, Aussi quant pense puis que Phebe apparence Certainement monstra nocturnement, Soudainement<sup>2</sup>, aussi visiblement Par assistance, Vénus eut reluisance, Dont clèrement je dis hatifvement : Sans demourance d'Amours euz la puissance.

Depuis Paris et Herculès le fort Fort ay régné, règne et régneray; Régner je veulx, car desduit de moy sort; Sortir e foys tous secretz et feray; Faire convient mes exploix comment j'ay Jadis souvent en maintz lieux que ne dis;

1. Imp. : y a. - 2. Imp. : Saudainement.

Dire me fault le pouvoir que je ay, Car en ma Court tous vrays cueurs sont hardis.

> Folles et foulz faisant follie Follier veulent vrayement, Dont onque mais ung fol je lye; Fol folliant n'est vray amant; Tenir secretz secrètement Fault à ung amant, vous affie; Qui dit q'ung fol soit secret ment, Dont est bien fol qu'en fol se fie.

Je soubmetz tout, et metz soubz mon domine 4
Roys, Ducz, Barons, Contes et Chevaliers;
Mon très hault bruit sur toutes gens domine,
Et sur Marchans, Bourgeois et Escolliers;
Aux Damoiselles fays porter grans colliers,
Et point n'avise riches ne indigens;
Vrays cueurs amans sont tous mes familiers
Dedans ma Court, et se tiennent mes gens.

Quant scay quelque ung qui me veult rejecter Et de ma Court ne se veult entremettre, Avec mon dart je le viens subjecter <sup>2</sup> Comment d'Amours le vray Prince et le maistre; Puis en après feu ardant je foys mettre Dens leur pensée si hatif et soudain Qu'i sont subjectz com cheval au chevestre <sup>3</sup>, Dont droitement suis nommé Roy Mondain.

Durant la nuyt taciturne et obscure,

De dominium; imp. : domie, et aussi deux vers plus loin. — 2. Rendre mon sujet. — 3. Licou.

Enmy la rue fais chanter les Amans, Et quelque foys, quant il pleut, ilz n'ont cure, Ains font toucher les plaisans instrumentz; Point ilz ne craignent nulz dangers ne tourmens, Gresle ne vent, ne aussi la froidure; Pour estre en grace font divers ournemens, D'ont <sup>4</sup> par amours maint soucy on endur.

Par mes acerbes et poignans soubdains dars Ben fais meurtrir et mourir griefvement; Tabourins, phiphres et maintz grans estandars Fais déploier et sonner aigrement, Et qu'il soit vray on le voit clèrement Qui considère le feu qui fut en Troye, Par quoy souvent aux Amans rudement Pour récompense tout méchef leur octroye.

Avec mon dart et fort bras sagitaire
Frappe souvent maintes jeunes pucelles;
Mais Honte ung peu leur secret leur fait taire 2;
Qui suyt Amours ils diront non point d'elles,
Mais toutes foys maint chapeau de fleurs belles
A leurs amys fais donner humblement,
Et quelquefoys fais toucher leurs mamelles
A leurs amant[s] les priant doulcement.

D'aultres en a s'esbatant sous mes tentes <sup>3</sup> Qu'i n'est possible d'en avoir nul plaisir, Et si les ay de mon dart moult attaintes; S'on leur dit rien, manderont tout gesir;

<sup>1.</sup> Imp.: Donc.

N'est-ce pas une allusion au Songe de la pucelle?
 Prononcez « tintes », ce qui rentre dans l'accent méridional.

Aymer telz femmes c'est ung dur desplaisir, Car mieulx vauldroit qu'on aymast ung dur bois; Leur doulx amy lerriont tout à loisir Mourir, par faulte luy ayder d'une croix.

Mais toutesfoys, quant y metz mon entente, Femme jamais n'eust si fort le couraige Que ne luy fasse, tout soubdain sans attente, Ouvrir son cueur com c'estoit ung ouvraige; J'ay fait parfaire et passer maint passaige Pour estre aymé et jouyr d'ung cueur gent; Qui considère mon ardeur, mon couraige, Dira que foys plus que l'or ne l'argent.

Veu que mes yeux si très fort sont bendez, Avec mon dart picque maintz en tous lieux Sans y viser, dont je veulx qu'entendez Que je n'avise les [j]eunes ne les vieulx; Chascun s'en vient en mon parc sumptueux; Dedans ma Court je reçois tout le monde; Chascun me sert pour avoir de moy mieulx; Mon bruit et los sà et là moult abonde.

Deulx amoureux fois souvent d'une femme, D'ont entre eulx s'entremet jalousie; L'ung dit à l'aultre maintes foys : « Va, infame, » Par leurs abuz et trop grant fantasie; L'ung s'en complaint, et l'aultre m'en supplie; Ainsi en foys de dolens et joyeux, Dont nuyt et jour ma grand Court est remplie D'amans aymez et de maintz malheureux.

# Supplication du premier Amant au Dieu Cupido.

oy magnificque et très excellent Prince d'Amours, moy, vostre humble féal et très obéissant subject, bénignement à vostre superillustre magnificence en la mienne présente supplication expresse 4 comment, despuis le temps de mon adolescence, à la stimulation du vostre attratif corruscant dart, comme zélateur d'ycelle me suis totallement adonné, selon la possibilité du mien petit et débille povoir, à servir vostre éminente et très expectable 2 Court, jaçoit que nullement l'aye mérité, non par défault de vouloir ains par nécessité de beaulté, de maintien et de richesse, et de plusieurs aultres choses, lesquelles sont droitement licites aux vassaulx poursuyvant vostre Seignourieux et plaisant train; par quoy, ce nonostant que toutes ces prédites choses nullement se puissent trouver en ma personne, très humblement supplie Vostre Royalle Majesté qu'i lui plaise me réintégrer en ma premièraine possession en laquelle avois par vous esté mis, c'est de me rendre et restituer la grâce d'ycelle par laquelle estois tenu du nombre de vos bons familiers, et vous plaise ne vouloir adviser si la mérite ou non, car suis assuré que point ne me duyt de estre aymé d'ung si beau resplendent personnaige, ains vostre bon plaisir soit, de grâce spécialle, nonobstant les Oppositions que par mon adverse Partie pourroi[en]t estre alleguée[s], me faire continuellement aymer d'elle. Et, ce faisant, comment domestique du vostre seignourioux autentique palaix, prieray incessamment pour 3 vostre joconde félicité.

2. Admirable, de spectabilis. — 3. Imp.: par.

<sup>1.</sup> J'exprime, j'expose, formé sur expressi et expressus, passé et participe de exprimere.

# Le Décret de Cupido, soubz la présente Supplication :

Viennent icy devant moy la Partie, Et lors après vous donray audience, Car, jusque ce que sa raison ouye J'auray de vray, ne feray ordonnance, Jaçoit que nul de ma seulle sentence Ailleurs ne puisse appeller nullement,

Certainement,
Incessamment,
Mon jugement
Comme en ballance just feray;
Qui m'aura servi loyaulment
Son droit pour vray je luy rendray.

# La date de la Supplication.

En l'an de jubilation
En la Court d'Exultation
Par moy, Florès 2, fut bien datée
Et à Cupido présentée
La présent Supplication
En l'an de jubilation.

# L'ACTEUR.

Retourne t'en, pouvre amoureux; Hélas, tu es bien douloureux, Si droictement le puis congnoistre;

1. Imp. : Comment.

<sup>2.</sup> On voit que notre poète met en scène dans cette pièce non pas lui-même, mais celui auquel il en a adressé la dédicace.

De perdre tu es dangereux T'amye, pouvre douloureux; En amours plus ne te fault mettre; Je ne sçay nul si parfait maistre Qui en amours souvent ne muse: Cueur féminin plusieurs abuse.

De Sanson qu'esse qu'on en dit, De Salomon, ne de David? Je m'en raporte aux escripteurs. On sait assez, sans contredit, Qu'en femme n'a point de crédit; Leurs regars sont souvent menteurs Et leurs quaquetz sont détracteurs, Et leurs parolles affectéez; Bien le scait qui les a hantées.

D'elles n'euz jamais l'acointance, Leur grace ne leur congnoissance; Donc le dis tout à l'aventure. Toutes ne sont d'une alliance, D'ung cueur ne d'une contenance; Toutes ne sont d'une nature, Mais toute foys je vous asseure Voulentiers femme est amiable, Mais son amour est variable.

Femmes d'amours font maintes mines Et de vous aymer monstrent signes, Et si vous ayment à travers; Femmes ont leurs fassons bénignes Et leurs parolles si très fines

1. Imp. : Ont fait.

Que vos secretz rendront ouvers; Puis, derrier vous, tout à l'envers Diront : « Va t'en, povre abusé »; Ung amant doibt etre rusé.

Responce du second Amant contre la Supplication du premier.

Chief rutillant d'excellence, De plaisance, De bombance, Je viens icy humblement, Devant ta doulce présence Et clémence, Sans doubtance Pour réciter briefvement Comment trop iniquement, Faulsement, Vrayement Te supplie par vengeance; Mon droit-diray haultement, Seurement; Aultrement Contre moy donne sentence.

Veu que me fault plaidoyer,
Supplier
Et prier
Je vouldray ta Seignourie
Comment [moy], ton familier
Singulier
Et entier,

Que [par] ta grâce infinie
Ung terme point ne me nye;
Je t'en prie
Et supplie
Pour mes droitz auctoriser,
Car, despitant Jalousie
Qui m'escrie,
Las, ma mye
Me viendra favoriser.

#### CUPIDO.

Icy, dedans ma Court royalle Faire je veulx justice égalle Et loyalle, Poursuyvant là équité. Donc, sans plus long intervalle, Chascun sa raison totalle, Juste ou malle Premie par auctorité. Ne cherchés prolixité, Renqueur ne mendacité; Comment m'avez récité, Vérité En justice est principalle; Chescun soit diligenté En escript faire dicté, Et noté Sera vostre droit sans faille,

#### LA DAME!.

Vostre justice ordonnance

1. L'ancien éditeur suit ici la tradition des manuscrits qui

En ce

Vrayement est souveraine; Haine

S'introduit <sup>4</sup> à tel nuysance, Sans ce

Que Raison luy soit prochaine 2.

Or, argent, ne aussi domaine<sup>3</sup>, Maine,

Et Amours requiert poursuyvre; Suyvre

Ne doibt nulli si grand paine, Vaine,

Si d'escus ne livre livre.

L'ACTEUR.

Voyés, sans point de moquerie, Que abus et decepvement Est aux femmes et tromperie, D'ont est marri maint cueur amant; Femmes ne sont que abusement, Et de abuser n'ont jamais honte; Tant qu'aurés d'argent largement Vous aymeront, puis n'en font conte.

a imposé à l'imprimerie de se servir d'abord du moins de blanc possible et de mettre le plus de matière dans le moindre espace; aussi le couplet de la Dame est-il imprimé, non pas en quinze lignes comme ici, mais en huit :

Votre justice ordonnance en ce, etc.

Mais comme cette disposition typographique donne tantôt des vers de neuf, il a paru plus juste de montrer matériellement la vraie mesure, c'est-à-dire un

vers de sept pieds, suivi d'un vers équivoqué d'un seul pied.

1. Imp.: Jintroduit. — 2. Imp.: prachaine. — 3. Imp.: dogmaire.

#### Rondeau.

En quelque place que je soye,
Et si ne tient qu'à vous, mon bien,
Que de par vous on n'y pourvoye;
Parler à vous je ne pourroye
Se n'estoit par vostre moyen,
En quelque place, etc.
Mon cueur avecques vous j'envoye,
Lequel est plus vostre que mien;
Ne le laissez fouller en rien
Nen plus que le vostre feroye,
En quelque place, etc.

# Cédulle contenant le droit du premier Amant.

Considérant, selon la disposition du Droit, estre licite et convenable à l'office d'ung chescun Juge et d'ung chescun auditeur de ouyr et entendre la alternative raison et allégation d'une chescune Partie pour plus justement et par équalité pouvoir discerner et congnoistre de la cause, Très hault et redoubté Prince, me suis voulu ingérer à escripre et dilucider mon droit, lequel ay et entens avoir contre celluy qui faulsement me veult usurper la grâce de ma souveraine Dame, d'ont i, affin que mes raisons ne vous soient occultées envers les oppositions et répliques de mon adverse Partie, vous plaise estre adverti comment l'an cinq cens huyt, et le premier iour de may, en ung plaisant jardin, fut par moy fait certain banquet où avoit aulcuns armonieux tabourins, qui

<sup>1.</sup> Imp. : donc.

là estoient venus pour faire dancer les Dames au son de leurs musicaulx instrumentz, d'ont, après grandz dances, me print vouloir dancer une basse danse avec une Damoiselle qui là estoit, laquelle par les begnins regardz, que de ses rians yeulx me gettoit, cougist totallement mon cueur faire tribut à vostre souveraine Court, car me sembloit ladicte Damoiselle estre la plus belle et la mieux formée qui fut en la compaignie, d'ont 2 poursuyvant mon vouloir qui estoit de dancer jaçoit que trop agrestement danssasse, prins ladicte Damoiselle par la main : et fis toucher aulcune basse dance appelle[e]: M'amour vous ay donnée. Et, lorsqu'elle entendit la musicque et doulce chanterie de la danse, me regarda à travers et estroitement sarra ma main dens la sienne, tant que mon cueur fut incontinent allumé et surprins de son amytié. Toutesfoys, pensant les femmes en leurs faictz estre aulcune foys décepvables, m'en voulsis informer avec aulcuns miens bons amys secretz. disant<sup>3</sup>, sans nul nommer, l'affaire tout ainsi qu'elle m'avoit esté fait, lesquelz, après maintes calculations, m'en firent bonne responce que le sarrement des mains n'estoit que vray signe de bienvueillance et de vraye cordialité. D'ont 4, entendue ladicte responce. joye nouvelle surprint mon cueur et l'adressa à prendre exercisse à la servir, comment depuis l'ay servie et entens estre son loyal serviteur. Vray est que, depuis ledit temps, pour satisfaire à certains nécessiteux affaires, m'en allis en aulcune isle de mer, mais, par la turbation et impectieuse<sup>5</sup> agitation des ondes, fus transporté aux Indialles parties, régions incongnues, et là fus contraint, à cause de l'iver qui survint, faire plus grand résidence que point n'avoye délibéré. Par quoy, très illustre Seigneur, humblement prie vostre Magnificence, veu les adversitez et

<sup>1.</sup> Força, de cogere. — 2. Imp.: donc. — 3. Imp.: disent. — 4. Imp.: Donc. — 5. Impétueuse?

grans empeschemens, qui accidentallement me sont advenus, que vostre bon plaisir soit me réintégrer en mon premier lieu, car, selon la raisonnable équité, y doibs estre mis et restitué, sauvant la opinion des plus expers et mieulx entendus.

#### L'ACTEUR.

A leurs benins atouchemens
Et sarremens
Vous fiez vous, pouvres amans?
Vous estes tous bien abusez;
Leurs gestes sont abusemens
Véhémens
D'ont troublent vos entendemens.
Si en amours n'estes rusés;
Certainement trop vous musez
Et si usés
Vostre temps en si griefz tourmens.
Et à vous mesmes moult nuysés;
Laissez donc telz esbatemens.

#### Rondeau.

Rose sans per, sus toutes séparée,
Nul ne se doit à vous équiparer,
Car vous estes sus toutes couronnée
Rose sans per, etc.,
Et de beaulté la vraye fleur parée,
Si que chascun vous doit bien appeller
Rose sans per, etc.

# Réplicque du second Amant à la Cédulle du premier.

7 eu que par plusieurs réplicatoires, exceptions. chascun se peult légitimement deffendre respondant à maintes absurdes et iniques excuses, inséries en la surdite Cédulle produite par mon compéditeur (sic) en vostre seignourieuse triumphante Court, disant quil s'en estoit allé et que par marines et inundations a esté transporté en lointaines régions, dont se dit par force avoir esté tant longuement - absent; superillustre et clarissime Seigneur, par mes deffenses induis qu'il ne doibt nullement estre réintegré en son premier estat, veu que par si diuturne absence a esté long temps perdu; en tant que de la part de desà, pensant que du tout il fust suffoqué, ne s'en faisoit plus record ne mémoire. Et, ce nonobstant qu'il vueille arguer la Dame de trop grand rigueur et mutabilité, je dis qu'elle a juste occasion de l'avoir laissé, veu qu'il n'a oncques tenu compte par paresse de daigner rescripre de sa incolumité 2; par quoy, jaçoit que vulgairement les femmes avent bruyt estre labilles et d'avoir le cueur variable et légier, je dis que vrayement en ceste Damoiselle, tel reigle ment, car elle 3 l'a attendu par l'espace d'une année, d'ont 1 par évidente raison, a cause juste de l'avoir changé, car, moy estant en vostre Court, ay maintefois ouy dire à plusieurs, vostres vassaulx, que ung loyal amant, pourchassant s'entretenir en la grace de sa Dame, ne se doibt demeurer par si diuturne 5 résidence comment il a fait, et par conclusion m'en dis estre droit et légitime possesseur et non point 6 usurpateur, comme celluy qui droictement a prescrit le droit d'aultruy. D'ont 7 bénignement

<sup>1.</sup> Imp.: disent. — 2. De ce qu'il étoit en vie; de incolumitas. — 3. Imp.: ella. — 4. Imp.: donc. — 5. Si longue. — 6. Imp.: nompoint. — 7. Imp.: donc.

supplie vostre Magnifique Excellence qu'i luy plaise me reformer en ma juste possession et totallement abolir la action que iniquement a contre moy mon surdit adversaire et par faveurs mon bon droit employer.

CUPIDO.

Bien qu'il soit à mon pouvoir Et à ma seulle puissance Que la Dame aura vouloir De aymer ung seul sans doubtance, Pour à nul faire nuysance Et affin qu'on ne se pense Que l'ung ne l'autre diffame, Je remetz ceste sentence A ce qu'en dira la femme.

Déclaration de la Dame.

Pour déclairer mon couraige, Je vous dis certainement Que abuser nul personnaige Point n'entens aulcunement, D'ont conclus succinctement Que ayme plus parfaitement Le second que le premier, Car ne s'en va nullement, Dont ne le puis regnier.

> L'Acteur pou 2 les femmes.

Ung qui veult amours poursuyvre,

- 1. Imp.: laultte.
- 2. Rien ne serait si facile que d'ajouter l'r; mais il nous

Fault qu'il soit incessamment Prompt sa Dame partout suyvre, L'entretenant doulcement; Mais, s'il s'en va vrayment, Perdra tost d'elle la grace; Tout laisse ung vray amant Et des Dames suyt la trasse.

Fy de suyvre telz follies; On n'y voit que povreté. Fy de telles fantasies; Rien n'y a que meschanseté. Ceulx qui femmes n'ont hanté Sont saiges prudentes ' gens, Car d'elles la faulseté En fait plusieurs indigens.

Bon fait fouyr amourettes
Et des femmes l'acointance;
Regardez celles fillettes;
Tiennent fine contenance;
Retirez de leur présence
A tout mais vostre visaige;
Ne cherchés leur congnoissance;
D'amours d'eulx 2 se cure ung saige.

Dames, se trop rudement Vers vous dresse ma sentence, Il vous plaira doulcement

semble que devant une consonne il faut laisser cette orthographe, qui figure la vraie prononciation ancienne : pou les femmes — pour une femme.

Imp. : et prudentez.
 Imp. : D'amours de.

Me pardonner par clémence; Aux bonnes ne dis grevance Point de mal, ne desplaisance; Je dis qu'il y a de saiges femmes; Neanmoins en a abundance, Sans mentir, qui sont infames.

Loué soit Dieu.

#### Rondeau.

Les biens qui sont en vous, ma dame,
Ont mon cueur si très fort espris
Qu'il ont ravy tous mes espris
A vous aymer plus que aultre femme.
De vostre bon renom c'est basme,
Car impais on r'auroit compris

Car jamais on n'auroit compris Les biens qui sont en vous, ma dame.

Se Faulx-rapport vous porte blasme, C'est raison qu'il en soit repris De soy monstrer si mal apris De non congnoistre, par mon ame, Les biens qui sont en vous, ma dame.

# Aultre Rondeau.

Vostre bruit et vostre grant fame Me fait vous aymer plus que femme

1. Imp. : je ne.

2. Imp.: Neaumoins.

Qui de tous biens soit assouvie,
Ne j'ai¹ d'aultre servir envie;
En riens ne crains reproche d'âme;
Je vous tiens et tiendray ma dame
En accroissant, toute ma vie,
Vostre bruyt etc.

Et pour ce doncques, noble dame, De vostre grace, sans nul blasme, Au moins se je l'ay desservie, Ne vueillez pas que je desvie, Car vous perdriez par le royaulme<sup>2</sup> Vostre bruyt etc.

Pascal Guilhem de Masam<sup>3</sup>
aux Lecteurs.

#### Rondeau

Nobles seigneurs, que avez remplie La bourse d'argent largement, Chascun par son esbatement Achater ce livre s'emplie; Deulx soubz est son pris vrayement;

1. Imp.: ja. - 2. Prononcez réalme.

3. Certainement un ami de Desmarins, sinon même un de ses parents.

4. Imp.: A achater ce livre. — S'emplie, s'emploie.
5. Voici un détail de prix bien curieux; ainsi une plaquette gothique de 16 feuillets se vendait deux sous vers
1510; ce serait le cas de répéter la phrase, digne de
M. Prudhomme, « et se vendrait plus cher aujourd'hui », de

M. Prudhomme, a et se vendrait plus cher aujourd'hui », de certains catalogueurs lorsqu'ils relèvent, dans les prix du catalogue La Vallière entr'autres, les prix de trente sous, ou de deux livres, pour les pièces du même genre.

#### 192 PROCÈS DES DEUX AMANS.

Pour l'avoir que argent on desplie, Nobles seigneurs etc.

Quasi du tout est accomplie La rigueur et decepvement Des femmes, dont très humblement Que l'achatés vous en supplie, Nobles seigneurs etc.

#### Aultre Rondeau.

ma dolente despartie,  ${f A}_{ extsf{Quant}}$  il fauldra qu'adieu vous die, Ma Maistresse, le bruyt de France, Je n'auray jamais espérance N'avoir bien heure ne demye. M'amour, ma princesse et amye, Je vous requiers n'oubliez mye

De nous deulx la douce aliance A ma dolente etc.

Mon pouvre cueur de dueil larmye Plus de cent foys en la nuyctie, Luy souvenant de la semblance De vostre gente contenance Et de la jeunesse jolye

A ma dolente etc.

Cy finist le Procès des deulx Amans.



# Le Banquet du Boys.

# On connaît deux éditions de cette pièce :

A. Le banquet // Du boys ... — | Cy finist vng petit traictie ioyeux // nomme le Boncquet [sic] du boys. S. l. n. d. [Paris?, vers 1525], in-4 goth. de 6 ff.

de 32 lignes à la page, sign. A.

L'édition ne contient aucune figure; le texte commence immédiatement au-dessous du titre. Une réimpression en fac-simile a été donnée par le libraire René Mussat, dans la collection intitulée : Portefeuille de l'ami des livres. Nous avons vu un exemplaire de l'original à la librairie Fontaine.

B. Le bancquet du boys. — Cy finist vng petit traictie ioyeux // nomme le Bancquet du boys. S. l. n. d.

[Paris?, vers 1525], pet. in 8 goth. de 6 ff. Nous ne savons ou existe l'original de cette édition, mais il en a été fait une réimpression à 25 exemplaires, en 1838, à Chartres, chez Garnier fils, par les soins de M. Gratet-Duplessis.

Notre poëme a été, en outre, publié dans le recueil

suivant:

C. Les deux Testaments de Villon, suivis du Bancquet du Boys. Nouveaux textes, publiés d'après un manuscrit inconnu jusqu'à ce jour, et précédés d'une notice critique par Paul L[acroix] Jacob, bibliophile. Paris, Académie des Bibliophiles, Décembre 1866, in-16.

C'est d'après un manuscrit sur papier de la Bibliothèque de l'Arsenal, porté sous letitre d'Anciennes poésies du XVe siècle, nº 316, Belles-lettres Françoises, que ces nouveaux textes ont été publiés. Le recueil, trèsprécieux à tous égards, contient environ trente-deux pièces de poésies, dont plusieurs sont l'œuvre d'auteurs connus, tels qu'Alain Chartier, Pierre Michault, Georges Chastelain, Pierre de Nesson. Notre savant ami, M. Paul Lacroix, n'a pas eu de peine à les identifier presque toutes, bien que, par un oubli assez étrange et peut-être intentionnel, aucune ne porte de nom d'auteur. Le copiste a même omis le nom de François Villon en tête du Grand Testament; il est vrai qu'il fait figurer le Petit Testament sous ce titre: Le lai François Villon. M. Lacroix s'efforce de démontrer que le Manuscrit de l'Arsenal doit être antérieur aux premières éditions de Villon, et qu'il offre, par conséquent, un texte plus pur et plus correct que celui qui nous a été transmis par l'imprimerie.

Nous n'avons à examiner ce point qu'en ce qui concerne le Banquet du Boys. L'orthographe du texte de l'Arsenal paraît par endroits un peu plus ancienne que celle des imprimés, et nous ne contestons pas qu'il ait pu être écrit quelques années avant la publication de nos éditions; mais le style ne présente pas un caractère d'archaïsme tel qu'on soit forcé d'admettre que le manuscrit est antérieur à l'invention de l'imprimerie. D'après l'hypothèse la plus probable, ce Ms. n'est que la copie d'une édi-

tion imprimée à une époque plus ancienne et qui a

disparu aujourd'hui.

Comment expliquer autrement la lacune considérable qui existe dans la version reproduite par M. Lacroix? Les six premières strophes ont été omises : ces quarante-deux vers passés par le copiste constituent l'entrée en matière, l'exposition du Banquet, sans laquelle les strophes suivantes sont incompréhensibles. Le poëte explique, en effet, que c'est pour célébrer l'arrivée du printemps que les bergers se réunissent sous la direction de Franc Gontier et d'Hélaine sa mie. Toute la pièce n'est que le développement de cette idée et le récit des différents incidents de la fête. Malheureusement le scribe du Manuscrit de l'Arsenal n'a pas racheté la légèreté par l'excellence de la calligraphie; son écriture est si difficile à lire que le savant Bibliophile avoue lui-même n'avoir pu toujours la déchiffrer; il en est résulté de nombreuses erreurs qui nuisent singulièrement à l'intelligence du texte.

Malgré les trois réimpressions dont le Banquet du Boys a été l'objet, nous n'avons pas craint de lui faire une place dans ce recueil, précisément parce qu'aucune des éditions que nous avons citées ne présente un texte absolument satisfaisant. Un hasard heureux a fait tomber entre nos mains l'exemplaire de Charles Nodier (édition A)<sup>4</sup>, et bien que cette rédaction soit un peu moins ancienne que celle du Manuscrit de l'Arsenal, nous n'avons pas hésité à la reproduire. Elle a l'avantage d'être plus complète et moins hérissée de mots barbares; nous ne négligeons pas néanmoins les indications du Ms. découvert par M. Lacroix, quand elles sont de nature à compléter le texte et qu'elles permettent d'en éclaircir les obscurités. Nous donnons en note les variantes, afin que

<sup>1.</sup> Description raisonnée d'une jolie collection de livres, n° 333.

l'on puisse utilement comparer les trois versions. Villon, dans le Grand Testament, huitains CXXXII et CXXXII, lègue facétieusement à Maistre Andry Courault les Contredictz de Franc Gontier, et la ballade qui suit ces deux huitains, intitulée les Contredictz de Franc Gontier, est une satire de la vie champêtre, ou plutôt de la poésie pastorale, fort goûtée à l'époque où Villon écrivait. Ce genre avait été mis à la mode par une pièce de Philippe de Vitry<sup>1</sup>, qui fut bientôt suivie d'une réponse du célèbre Pierre d'Ailly<sup>2</sup>; le succès de ces deux compositions fut tel que Nicolas de Clémengis 3 les traduisit immédiatement en vers

1. Philippe de Vitry, évêque de Meaux, appelé aussi de Vitrac ou de Vitray, vivait vers le milieu du xive siècle, et non pas en 1484 comme le dit Marot et comme l'a répété Lacroix du Maine. Un acte authentique, signé par lui le 20 septembre 1351 et relatif aux affaires de son diocèse, prouverait qu'il occupait le siège épiscopal de Meaux à cette époque, si l'on ne savait d'ailleurs qu'il a rempli ces fonctions de 1350 au 9 juin 1361. Lacroix du Maine le qualifie d'ancien poète français, et ajoute qu'il a fait quelques poésies en notre langue, « lesquelles ne sont pas imprimées et dont Nicolas de Clémengis a traduit quelques-unes en latin. » Aujourd'hui nous ne connaissons de ses Dits de Franc Gontier et de leur traduction latine que les textes reproduits par Prosper Marchand dans son Dictionnaire historique.

2. Pierre d'Ailly, surnommé « l'aigle de la France » et le « marteau des hérétiques », né à Compiègne en 1350, fut reçu docteur en 1380, et nommé quatre ans après grand-maître du collége de Navarre, où il avait fait ses études. Il y eut pour élèves Gerson et Clémengis. Il prit une part considérable aux querelles ecclésiastiques et aux événements politiques de cette époque. Élevé au cardinalat en 1411, par le pape Jean XXIII, il mourut en 1420 et légua au collége de Navarre, qu'il avait comblé de ses bienfaits, une importante bibliothèque, dont le catalogue a été publié dans la Bibliothèque nouvelle des Manuscrits de Dom Montfaucon.

3. Nicolas de Clémengis, l'auteur du fameux Liber de

latins. L'on est surpris de rencontrer ces idylles au milieu des graves ouvrages des deux théologiens, et leur présence ne saurait s'expliquer que par l'accueil inusité qu'elles reçurent du public. Voici en quels termes le plus ancien éditeur de Villon, Clément

Marot, s'exprime à cet égard :

« Du temps de Villon, lecteurs, fut faicte une petite œuvre, intitulée Les Ditz de Franc Gontier, là où la vie pastorale est estimée, et pour y contredire fut faicte une autre œuvre intitulée : Les Contredictz de Franc Gontier, dont le subgect est prins sur ung Tyrant et auquel œuvre la vie de quelque grand seigneur d'icelluy temps est taxée. Mais Villon, plus saigement et, sans parler des grans seigneurs, feit d'autres Contredictz de Franc Gontier, parlant seulement d'un Chanoyne, comme verrez cy-après. »

Il n'est pas surprenant que le plus parisien de nos poëtes satiriques, François Villon, ait pris plaisir à tourner en ridicule le genre bucolique, qui a toujours été antipathique à notre caractère national. On a pu s'engouer de la pastorale aux époques dites de renaissance littéraire, c'est-à-dire quand on demandait à l'imitation de l'étranger ce qu'il était facile de trouver dans les ressources intellectuelles, toujours si neuves et si originales du pays. Mais ces égarements ont été, par bonheur, de courte durée, et le goût du public en a fait prompte justice. La célébrité, et surtout la rareté de la pièce de Philippe de Vitry nous font un devoir de la reproduire ici. Nous plaçons en regard la ballade de Villon. Le lecteur embrassera du même coup d'œil la pastorale et la réponse.

corrupto Ecclesiæ statu, naquit au village de Clamenges en Champagne, vers 1360, et mourut vers 1440. Ses nombreux écrits théologiques ne l'empêchèrent pas de cultiver avec succès la poésie latine.

Ī.

Combien est heureuse la vie de celuy qui fait sa demeure aux champs, par Philippe de Vitrac, Evesque de Meaux, vulgairement appellé « Les Dicts de Franc Gontier, » du nom du Païsan qui en est le sujet.

oubs feuille verd, sur herbe délectable,

Sur ruy bruyant et sur clère fontaine, Trouvay fichée une borde portable 2; Là surmangeoient Gontier et Dame Héleine Fromage frais, laict, beure, fromagée, Cresme, maton 3, prune, noix, pomme, poire, Cibor 4, oignon, escalogne froyée 3 Sur crouste grise, au gros sel, pour mieulx boire.

Au groumme<sup>6</sup> burent, et oisillons harpoient Pour rebaudir <sup>7</sup> et le dru et la drue <sup>8</sup>, Qui par amours depuis s'entrebaisoient, Et bouche et nez, et polie et barbue. Quand eurent prins des doux mectz de nature, Tantost Gontier, hache au col, au bois entre; Et dame Héleine si mist toute sa cure A ce buër <sup>9</sup> qui cœuvre dos et ventre.

- 1. Ruisseau. 2. Cabane portative.
- 3. Lait aigre et caillé.
- 4. Ciboule.
- £chalotte broyée.
- 6. Gobelet de bois. Grume, écorce d'arbre. Nous disons encore du bois en grume.
  - 7. Se réjouir.
- 8. L'amant et l'amante. Le mot drut, drud, dru, fèm. drue se rattache à l'ancien-haut-allemand trût, drût, et à l'allemand moderne traut.
  - 9. Laver.

II.

Ballade XI, intitulée les Contredictz de Franc Gonthier, par François Villon.

ur mol duvet assis ung gras Chanoine,
Lez¹ ung brasier, en chambre bien nattée,
A son costé gisant Dame Sydoine,
Blanche, tendre, pollie et attaintée²,
Boire ypocras à jour et à nuyctée,
Rire, jouer, mignonner, et baiser,
Et nud à nud, pour mieux des corps s'ayser,
Les vy tous deux par ung trou de mortaise;
Lors je congneu que, pour dueil appaiser,
Il n'est trésor que de vivre à son aise.

Se Franc Gontier et sa compagne Héleine, Eussent ceste doulce vie hantée 3, D'aulx et civotz, qui causent forte alaine, N'en mangeassent bise crouste frottée; Tout leur mathon, ne toute leur potée 4 Ne prise ung ail, je le dy sans noysier 5. S'ilz se vantent coucher soubz le rosier, Ne vault pas mieulx lict costoyé de chaise? Qu'en dictes vous? Faut-il à ce muser 6? Il n'est trésor que de vivre à son aise.

- 1. A côté d'un brasier.
- 2. Bien parée.
- 3. Goûtee.
- 4. Boisson, latin potus et potio.
- 5. Sincerement, sans noise, sans chicane.
- 6. Est-il besoin d'insister?

J'ouys Gontier en abattant son arbre Dieu mercier de sa vie très-sure :

- « Ne sçai », dit-il, « que sont piliers de marbre,
- » Pommeaux luisans, murs vestuz de paincture;
- » Je n'ay paour de trahison tissue
- » Soubz beau semblant, ne qu'empoisonné soye
- » En vaisseau d'or. Je n'ay la teste nue
- » Devant Tyran, ne genoil qui se ploye.
  - » Verge d'huissier jamais ne me desboute,
- Car jusques là ne me prend convoitise
- » Ambition, ne lescherie ' gloute.
- » Labour me plaist en joyeuse franchise,
- » J'ayme (Dame) Héleine, et elle moy sans faille 2
- » Et c'est assez; de tombe n'avons cure. »
- Lors dis : « Hélas! serf de Cour ne vaut maille 3,
- » Mais Franc Gontier vaut en or gemme pure . »
  - 1. Gourmandise. 2. Sans faute.
  - 3. La plus infime pièce de monnaie.
- 4. Voici le texte de la traduction latine dont nous avons parlé plus haut :

De Felicitate vitæ rusticæ, latine, interprete Nicolao de Clamengiis.

Fronde super viridi locus est în gramine amoeno: Illustrat nitidis illum fons limpidus undis, Et de fonte fluens placido cum murmure rivus; Hîc casa fixa fuit gestabilis; intus edebant Gonterus comes ac Helene, cum lacte butyrum, Spumantis florem et lactis, massamque coacti, Caseolumque recens pressum, et, cui caseus indit Nomina, mixturam agrestem. Non cerea deerant Pruna, nuces variæ, pyra styptica, dulcia mala, Non oculis cœpe infestum, non sectile porrum, Non alium in morem fricta Ascalonia, nigro Pane super, sale cum multo, sitis ut magis urat: Cortice fagineo lympham de fonte biberunt. Interea volucres mellito gutture cantus Desuper exercent varios, hilarantque beatos

De gros pain bis vivent, d'orge, d'avoyne, Et boivent eau tout au long de l'année. Tous les oyseaulx d'icy en Babyloine, A tel escot, une seule journée Ne me tiendroient, non une matinée. Or s'esbate, de par Dieu, Franc Gontier<sup>1</sup>, Heleine o <sup>2</sup> luy, soubz le bel esglantier; Si bien leur est, n'ay cause qu'il me poise, Mais, quoy qu'il soit du laboureux mestier, Il n'est trésor que de vivre à son aise.

Convivas. Hinc alterutrum grata oscula ferre Mutuus egit amor. Prædulcia fercula postquam Naturæ quantum sat erat, libavit uterque, Illico Gonterus, collo pendente bipenni, Sylvarum secreta petit, pinosque, comasque Ilicis, et platanos, ac celsi verticis alnos, Dejecturus humi. Festinat sedula conjunx, Cannabeas vestes, quas neverat ipsa, lavare. Et, dum Gonterus crebris domat ictibus ornos, Secura de pace sua sic Numina laudat : « Nescio marmoreæ quid habent insigne columnæ, » Fulgentesve toli, paries aut murice tinctus. » Non equidem metuo ne me simulatus amator, » Proditor aut nequam, fallat sub vellere ovino; » Nec mihi causa subest verear cur toxica tetra » Auratis bibere in pateris. Non sæva tyranni » Me vidit facies se coram poplite curvo, » Crinibus aut quicquam penitus rogitare retectis. » Fila mihi Lachesis donec trahat aspera, numquam » Lictoris me virga coercuit, haud ea mentem » Ambitio accendit; nec tantum immensa cupido » Sollicitat, turpisve premit cultura palati. » Me labor intus alit, cum libertate jocosa. » Ipse Helenam sincerus amo, meque illa vicissim. » Hoc satis est; pompas tumuli aspernamur inanes. » Tales fundebat voces Gonterus. Ut illas Accepi, exclamo : « Haud servus valet aulicus assem, » Æquat sed liber gemmam Gonterus in oro! »

1. Que Franc-Gontiers'amuse donc. — 2. Avec, du lat. una.

Voici la pièce de Pierre d'Ailly :

III.

Combien est misérable la vie du Tyran, par Pierre d'Ailliac, Evêque de Cambray, et depuis Cardinal.

ng chasteau sçay sur roche espouvantable En lieu venteux, sur rive périlleuse; Là vis Tyran séant à haute table En grand palais, en sale plantureuse,

Environné de famille nombreuse, Pleine de fraude, d'envie et de murmure, Vuide de foy, d'amour, de paix joyeuse, Serve, subjecte, en convoiteuse ardure:

Viandes, vins avoit-il sans mesure, Chairs et poissons, occis en mainte guise, Sausses, brouets de diverse teincture. Et entremets faits par art et divise. Le mal 1 glouton par tout quette et advise Pour appétit trouver, et quiert manière Comme sa bouche, de lescherie esprise, Son ventre emplit en bourse pautonière.

Mais sac à fien<sup>2</sup>, patente cimetière, Sépulchre à vin, corps bouffi, crasse panse Pour tous ses biens en foi n'a lie chère. Car ventre saoul n'a eu faveur, plaisance, Ne le délit, jeu, ris, ne bal ne danse, Car tant convoit, tant quiert et tant desire Qu'en rien qu'il ayt n'a vraye suffisance; Acquirer<sup>3</sup> veut, ou royaume ou empire.

1. Mauvais. - 2. Fiens, ordure, fumier. - 3. De acquirere.

Pour avarice sent doloureux martyre,
Trahison doute, en nully ne se fie,
Cueur a félon, enflé d'orgueil et d'ire,
Triste, pensif, plein de mélancolie.
Las, trop mieulx vaut de Franc Gontier la vie,
Sobre liesse et nette povreté,
Que poursuivir par orde gloutonnie
Cour de Tyran, riche malheureté <sup>2</sup>.

1. La locution: Vie de Franc-Gontier était devenue proverbiale; c'était le synonyme de vie pastorale. Martial d'Auvergne, dans les Vigiles de Charles VII, et Guillaume Crétia l'emploient dans ce sens. (Voy. A. Campaux, François Villon, p. 207.) On lit dans le Débat de l'Omme mondain et du Religieux:

De tous estatz le plus entier Et qui me revient à merveilles C'est la vie de Franc Gautier, Qui vit entre ses pastourelles Au chant des oyseaux, soubz ses fuelles, Ayans pain bis et gros fromage, Glic de jambons et de boteilles; Telz gens ont bon temps et font rage.

 Nous donnons ci-après la traduction latine de cette pièce, comme nous avons donné celle du petit poëme de Pierre d'Ailly :

De miseriis vitæ Tyrannorum [et Aulicorum],
interprete Nicolao de Clamengiis.

Rupis in horrendæ scopulis sedet edita turris,
Pervia nubiferis Austris Boreæque sonanti,
Quam rapidus nimiumque minax præterfluit amnis.

Ardua sunt illic opulenti tecta Tyranni;
Aula est purpureis ornata tapetibus; auro
Atria tota micant, ut Midæ credere possis.

Hunc, dum sublimi mensa discumbit, obibat
Turba ministra, procax, livoris plena veneno,
Plena dolis, ac insidiis, et murmure cœco.

Nulla fides illis, non pax, aut fœdus amoris;
Pressa gravi sed colla jugo, majora parandi
Ambitione: adeo cupidis nil parta videntur.

Le Banquet du Boys est assurément une des nombreuses pièces faites à l'imitation des deux compositions que nous avons réimprimées. A en juger par le style et l'archaïsme de la langue, il ne doit leur être postérieur que de quelques années. Il est possible que l'auteur du Grand Testament l'ait connue. Dans tous les cas, elle est de celles que le poëte raille si spirituellement. Aussi n'est-ce pas sans étonnement que nous voyons M. Paul Lacroix attribuer le Banquet du Boys à Villon. Voici comment s'exprime le Bibliophile:

« Cette pièce (le Banquet du Boys) n'est autre que

Vina dapesque aderant numero sine; quod vehit aer. Quodque creat pelagus, quod tellus, sistitur illic. Quæque suo condita modo pulmenta, colore Salsamenta simul vario, fucata micabant. Undique perlustrat, vestigat cuncta gulosus, Ut sibi quid sapiat de tanta mole ciborum, Exquiritque vias, quibus ora accensa furenti Iugluviem, ventremque avidum, seu dira Charibdis Expleat. At saccus fœtus, sentinaque putris, Corpus crassitie turgens, immane sepulchrum Bacchi, inter lautas epulas hilarescere nescit. Nubila semper ei frons est, ac lumina torva. Nil perdix aut pavo sapit, fastidit odorem. Quid mireris? Adhuc esterna obsonia ructat. Non juvat hunc plausus, lususve, decensve chorea. Nempe sitim rabidam, non quod fert Lydia sedat; Aurum quotque Tagus volvit, quotque Hermus arenas. Nil satis est : cupit imperio, regnove, potiri. Torquetur curis mordacibus; æstuat inter Spem dubiumque metum; non ulli fidit amico, Nam neque amat pure quemquam, nec amatur ab ullo. Proditione peti semper timet atque venenis. Fellea corda gerit, inflammatus et ira, Anxius et tristis semper, nec mente quietus. Eheu! Gonteri quanto præstantior est sors, Splendida pauperies, frenataque gaudia, tuta Libertas, quam infame gulæ per dedecus aulam Divitis infaustam sectari velle Tyranni!

celle qu'on peut appeler les Ditz de Franc Gontier, à laquelle Villon a répondu dans les Contreditz de Franc Gontier. Clément Marot s'était borné à constater l'existence d'une « petite œuvre intitulée les Ditz de Franc Gontier, là où la vie pastoralle est estimée. » Le Banquet du Boys, dans lequel on trouve quelquesunes des qualités du style de Villon, pourrait bien être une des œuvres de sa première jeunesse. Nous remarquerons qu'il se termine comme le Lais François Villon par cette joyeuse interjection « et ho! » qui rappelle « l'evohe » des Latins et le « aoui » des trouvères français 1. De plus, le Bancquet du Boys dans le Manuscrit de l'Arsenal est écrit de la même main que le Lais François Villon. En tout cas, le passage du Grand Testament, où il est parlé de Franc Gontier et de l'amie Helaine, fait une allusion certaine à deux ou trois strophes de ce Bancquet du Boys, qui n'a été signalé par personne comme le prototype des Contreditz de Franc Gonthier. »

Il est regrettable que la pastorale, à laquelle Villon a répondu comme on sait, ait échappé à l'érudition ou plutôt à la mémoire de M. Lacroix. La lecture de cette pièce lui aurait infailliblement prouvé que c'est aux « Dictz » de Philippe de Vitry, et non pas au Banquet du Boys, que le passage du Grand Testament fait une allusion certaine.

Sans chercher à attribuer à un poête connu la pièce que nous publions, nous croyons qu'elle est l'œuvre de l'un de ces innombrables rimeurs anonymes du XVº siècle, qui ont « vescu sans nul pensement » de la gloire littéraire, et dont l'œuvre aurait disparu comme le nom, si elle n'avait été sauvée de l'oubli par l'innocente manie d'un Charles Nodier ou de tout autre bibliomane.

Cet « Et ho » ne se trouve que dans le Ms. de l'Arsenal, et le copiste aura très-bien pu l'y ajouter de mainmise, comme on disait alors, c'est-à-dire de son propre chef.

# Le Banquet 1 du Boys.

Que les buissons prennent nouvelle cotte, Que les oyseaulx s'esveillent et font rage De jargonner mainte joyeuse notte, Damp Franc Gontier, avecques sa mignotte, La doulce Hélaine, furent en leur maison; Lors mist Hélaine Franc Gontier à raison 2:

- « Dieux! » dist Hélaine, « Gontier, beau doulx amys,
- » D'ont vient cecy? Vous estes tout matez3.
- » Que vous fault-il? Vous estes tout remis<sup>4</sup>,
- » Se prenez soing, certes vous vous gastez.
- » Encor n'est temps; trop tempre 5 vous hastez;
- » Voulez vous donc devenir advocas?
- » S'est mal pensé, ce 6 me semble à vo[z] cas.
  - » Supposé ores que jà soyés ridez
- » Et que au visage on vous juge bons homs 7,
- » Que j'aye aussi les membres refroidez
- . Les lieux conclus dont parler n'est saisons —
- » Si convient-il, sauf vos bonnes raisons,
- » Au fort de hanche ou de lutte de croc,
- » En ce printemps faire quelque racroc.
  - Certes, Helaine, » respondit Franc Gontier,
- « Trop ont bergiers rabatu leur caquet,
- 1. B: Bancquet. 2. Cette strophe et les cinq strophes subattu, faible, terme emprunté au jeu d'échecs. 4. Remis est pris ici dans le sens de froid, indifférent, négligent: « remisse, cold, slacke, lousse, dull, carelesse or negligent.» COTCRAVE. 5. Vite « quickly, shortly, soon. » COTGRAVE. On ne trouve dans Palsgrave que l'adjectif temprif. 6. A, B: se. 7. A: home.

- » Et si n'est pas d'aujourdhuy ne de hyer
- » Qu'en pastourie a tousjours peu d'acquest;
- » Chascun s'en fuit, chascun fait son pacquet,
- » Et qui demeure le convient mendier;
- » Les povres gens ne veult-on mais aydier.
  - » Il m'en fait mal : non pourtant, damoiselle,
- » Foy que je doy, Trupelu 1, mon chien;
- » Je vueil ung tour accorder ma vielle,
- » Et ma rebèbe<sup>2</sup>, dont je joue si bien,
- » Et manderay, ne me chaille combien,
- » Bergiers, bergières ceste saison prochaine.
- C'est très-bien dit, Gontier, » dist dame Hélaine.
  - « Car j'ay bien sçeu par le vieil Aloris,
- » Que vous sçavez qui est preudome et sage,
- » Qu'en ces derniers caresmeaulx à Paris
- » Ont maintz et maintes fait maint beau vasselage;
- » Et si dis 3 plus, car on y a fait rage
- » De faire festes et bancquetz à puissance,
- » Les plus nouveaulx qu'on vit oncques en France.
  - » Ce beau printemps, qui cueurs 4 à joye duit,
- » Passera-il <sup>8</sup> ainsi meschantement?
- » La terre flours renouvelle 6 et produit,
- » Et s'en revest si très-jolyement,
- » Puis çà puis là, qu'il 7 semble proprement,
  - 1. Très-poilu.
- 2. Ce mot qui n'est cité ni par Nicot, ni par Cotgrave, doit être le même que rebec, « violon à trois cordes, construit tout d'une pièce. » Ménage rattache le mot rebel à l'espagnol rabel, et à l'arabe reba, ou rebaba, proprement rabab.
- 3. B: dit. 4. c.: ceurs. 5. A B C.: Se passerail. — 6. c.: renovelle. — 7. c.: qui.

- » Tant y fait bon, gracieux et bel estre,
- » Que ce soit voir ung paradis terrestre.
  - » Où sont bergiers? Que sont ils devenuz,
- » Qui souloient jouer de la musette?
- » Où sont-ilz tous? Qui les a retenuz?
- » Où est Riffart et s'amye Guillemette?
- » Où est Gombauld à la f grise cornette,
- » Le bon Janot 2, ly 3 hastis Renouars?
- » Qu'est devenu ly fleury Grimoars?
  - » Où sont bergiers? Où sont ces pastourelles?
- » Où est Robin? Marion est venue 4:
- » Où sont bergières 5 et pastours entour elles 6?
- » Et 7 ly Hébers, à la barbe chanue 8?
- » Hé bergerie! Et qu'es tu devenue?
- » Réveillez vous, frans bergiers sans reproche,
- » Réveillez vous; le mois de may approche.
  - » Certes, Gontier, il les vous fault avoir,
- » Pour mettre sus quelque nouveau sembel 9;
- » Mandez-les cy, et ils feront devoir
- » De comparoir, car le lieu est moult bel.
- » Je me fais forte que, puis le temps Abel,
- 1. c.: sa. 2. c.: Jehannot. 3. c.: le. 4. Souvenir des pastourelles si nombreuses de Robin et de Marion. Voir Thédire français au moyen-dge, 1839, p.31-48. 5. A, B. bergiers. 6. Cf. Villon, Ballade des Dames du temps jadis.
  - 7. Ce mot est suppléé dans c; il manque à l'original.
- 8. Grisonnante. c porte : chenue.
- 9. Sembel, ou mieux cembel, cembeau, « appeau, amorce, piége; réunion où l'on s'amusait, surtout à jouter, puis joute, combat. » C'est le latin cymbalum, la clochette qui appelait les moines à leur repas; de là dérivent le sens d'appeau, et, par extension, les autres sens du mot. Cf. Burguy, Grammaire de la Langue d'Oil, 2° édit., t. III, p. 62.

- » Bergiers ne firent réveil si honnorable,
- » Car la place est moult belle et délitable 1.
  - » Réveillez-vous; faictes vostre bancquet,
- » Ainsi que ont faict les seigneurs de Paris;
- » Mandez Gombault et le grisart Jaquet,
- » Et Renouars, et le vieil Aloris;
- » Mandez Rifflart, Grimoars le floris,
- » A ce bancquet dessus l'erbète drue,
- » Et que chascun y ameyne sa drue<sup>2</sup>. »

Soubz aubépine bien flourie et flairant <sup>3</sup>, En lieu amène <sup>4</sup>, comme en ung paradis <sup>5</sup>, Manda Gontier; esté tint repairant Ly bon bergier et pastour de jadis. Si sont venuz, puis çà six, puis çà dix, Et ameynent et brebis et chiens <sup>6</sup>, Chièvres, moutons, et grant part de leurs biens.

Premier y vint Aloris ly senez<sup>7</sup>, Et <sup>8</sup> son chien, qui est et bons et beaulx; Deux de ses filz — plus gais n'eust homme nez <sup>9</sup>,— Y amena qui firent maintz sembeaulx <sup>10</sup>. Dieux! quel plaisir de veoir telz pastoureaulx, Portans chascun houlette et panetière, Qui ne demandent qu'à faire bonne chière!

<sup>1.</sup> c. : délictable. - 2. Voyez page 198, note 8.

<sup>3.</sup> c. : fleurant. — 4. Agréable, amoenus.

<sup>5.</sup> c: comme un droit paradis. — 6. c.: leurs brebis et leurs chiens. C'est là, croyons-nous, une leçon postérieure. L'édition A, sauf dans un seul passage (p. 212, vers 4), fait partout le mot chien dissyllabe. L'édition B n'admet pas même cette unique exception.

<sup>7.</sup> Sensé, plein de sens. On dit encore forcené, hors du sens, insensé.—8. c.: Avec.—9. Jamais homme né n'eut d'enfants plus gais.—10. Voy. ci-dessus, p. 208, n. 8.

Or, vient Rifflart. N'a garde de songier, Et a juré tous les ars de Tollette <sup>1</sup> Qu'il <sup>2</sup> ne lui fault Hérault ne Messagier <sup>3</sup> Pour le mander; nul ne s'en entremette. Et si ameyne avec lui Guillemette, Chièvres, moutons et brebis à grant laine Car trop desirent veoir Gontier et Hélaine.

D'autre lez 4 vient damp Gombault l'azuré, Qui a juré par sa cornette grise Et par sa fleuste — or est-ce bien juré — Qu'il comparra, puisqu'il scet l'entreprise. Mais qu'amaine-il? Une couple bien prise De belles filles, prestes à le bien faire : C'est beau présent qui présente la paire.

Le bon Janot <sup>8</sup> et la sotte Margaye A ce bancquet reviennent acourant; Morel leur chien ameynent à grant joye <sup>6</sup>, Qui le pris ot l'autr'ui au mieulx courant <sup>7</sup>. Peu s'en faillut que tout le demourant De leur chastel n'ait esté amené, Mais de leurs gens n'ont fors eulx amené.

Or y accueurt ly hastys 8 Renouart, Qui au bancquet amena ses brebis, Et 9 deux chiens qui ne sont pas couars, Pour les garder des maulx loups 10 enrabis 11.

<sup>1.</sup> De Tolède. — 2. c. : qu'i. — 3. A, c. : messaiger. 4. Lez, côté ; du latin latus.

<sup>5.</sup> c. : Jehannot. — 6. A, B. : à grant tien. — 7. Qui eut le prix à la course, l'autre jour. — 8. c. : hastifz. — 9. c. : Et ses. — 10. c. : leux. — 11. Des magvais loups enragés.

Son vert bonnet, dont il fait le gros bis <sup>4</sup>, N'oublie pas, tasse, ne panetière, Avec Hersane <sup>2</sup>, sa godinette <sup>3</sup> chière.

Ly vert Hébers <sup>4</sup> à la chanue barbe <sup>8</sup>, En bergerie trestout le plus senez, Vient d'autre part, s'aporte <sup>6</sup> sa rebarbe <sup>7</sup>; Au bancquet a ses enfans amenés, Et filz et filles, gayement atournez De chappeletz et flourettes petites, Souef flairans <sup>8</sup>, semés de marguerites.

Gouin le gois 9 en a ouy le vent, Qui a juré crucifix et moustiers Que pour ung moyne ne fauldra le couvent 10. La feste scet, si ira voulentiers. Sçavez que fist ly franc compains Entiers? Songneusement attela sa charète; Au bancquet vient et ameyne Perrète.

Tous les bergiers de vingt lieues à la ronde Venus y sont; n'ont soing de demourer, Les plus sachans qui soient en ce monde Pour bien dancer, fleuster et tabourer; Et, pour Gonthier plus à plain honorer, N'y ot celuy qui n'eust à <sup>11</sup> soy présent, Muse <sup>12</sup> ou flajol, ou quelque autre présent <sup>18</sup>.

1. Dont il fait le fier. Cf. p. 156, vers 6. — 2. c.: Hersent. — 3. Godinette ou godine, de godin, « mignon. »

4. c.: Ly Berhebes. — 5. A la barbe blanche, de canutus.
— 6. A, B.: si aporte. — 7. Rebarbe, ou rebèbe. Voy. plus haut, p. 207, note 2. — 8. c.: fleurans, c'est-à-dire: à l'odeur suave. — 9. Joyeux, gai; la prononciation de l'oi ea ai donne le sens. c: le gaiz. — 80. B, c. c. convent. — 11. c: 0. — 12. Musette. — 13. Cette strophe ne se trouve que dans c.

Tous d'un accord ont Gontier salué, Aussi Hélaine, la dame de la feste; Chascun son don y a distribué, Muse ou flajol, chien ou autre beste. Puis dist Gontier: « Or sus, à ma requeste, » Souffle, Rifflart, une dance bien prise, » En attendant que la nappe soit mise. »

Moult fut la court et grande et 2 rennoisée 3, Plaine de joye quant chaseun fut venu;
Là ot 4 ce jour faicte mainte risée;
Fleusté, dancé ont souvent, et menu;
Mais à quans coups Gombault se fust tenu,
Veu qu'il avoit près de lui sa doulcette,
Ou'il n'eust dansé au son de la musette.

Chascun fit <sup>5</sup> feu de tripper <sup>6</sup> et saillir, Chascun fit feu de frapper de la botte, Chascun fit feu de sa dame assaillir, Chascun fit feu de mener sa mignotte; A tant arrive, à tout sa belle <sup>7</sup> cotte, Ly maufourbis <sup>8</sup> Gombault à ce bedon, Qui à Gontier aporte moult <sup>9</sup> beau don.

Trop feust la court joyeuse <sup>10</sup> en son venir, Car de tous lez recommence la joie. Chascun y queurt; nul ne se <sup>11</sup> peut tenir

<sup>1.</sup> A, C.: ou chien. — 2. Ce mot manque dans B. — 3. Bruyante. Cotgrave traduit le mot rennoiser par « Againe to brawle, or contend in words. » — c.: renuoisée. — 4. c.: fut. — 5. c.: feist, et de même aux trois vers suivants. — 6. Tripper, ou treper « sauter, bondir, gambader.» — 7. c.: bleue. — 8. c.: manforbis. — 9. c.: maint.

<sup>10.</sup> B.: Trop fut joyeuse la court. — 11. B.: s'en.

De s'esjouyr, car Franc Gontier l'octroye ; L'ung crie : « France! »; l'autre crie : « Monjoye 2!

- » Bonne aventure ait Gontier le gentilz,
- » Autant sa fleuste et ses aultres oultilz 3! »

Au <sup>4</sup> lez d'un bois si plaisant qu'on peut dire, Sur l'erbe vert <sup>5</sup>, auprès d'une fontaine, Fust Franc <sup>6</sup> Gontier, et là tint <sup>7</sup> son empire Et son bancquet, en joye moult haultaine, Sans quelque orgueil, sans rigueur, sans attaine <sup>8</sup> Et sans envie, car de ce n'ont ilz <sup>9</sup> cure, Contens <sup>10</sup> des biens que leur donne Nature.

Biens ont assez, car ilz ont souffisance; De dueil n'ont cure ne de mérencolie; De tous les biens qui sont ores en France Riens ne leur est, car ce n'est que folie. Ung trihory 11 dessus l'erbe jolye Au flageolet leur porte plus de bien Que de tous biens ne sçay dire combien.

Le beau pain bis, la belle eaue toute plate <sup>13</sup>, L'ail et l'oignon, la petite maison, Beaulx pois piléz toute plaine une jatte, Ou le beau laict, quant il en est saison; Sur l'erbe vert du surplus nous taison.

<sup>1.</sup> B, C.: ottroye. — 2. B.: Montjoye.— 3. C.: houstilz. — 4. C.: Ou. Près d'un bois. Cf. Villon, Ballade XI. — 5. C.: verte. — 6. A.: Frant.

<sup>7.</sup> c.: suit. — 8. Retard, chicane. Voy. Burguy, 2° édit., tome III, p. 24. — 9. c.: y. — 10. c.: Comptons. — 11. Voy. sur cette danse bretonne, le t. V° de ce Recueil, p. 80, note 1. B.: Ung trihoty.

<sup>12.</sup> Pure, sans mélange de vin.

Faire cela, sans doubte de personne!.. Hé Dieux, quel vie! Sur mon ame, elle est bonne.

Pour honnôrer plus haultement le jour, Chargea Gontier Hélaine expressément Qu'elle aportast, sans y faire séjour, Laict et frommaige et sel gros largement, La blanche nappe, sentant souesvement <sup>4</sup>, Et le beau pain, qui deux fois sust sassé; D'autre plus bis <sup>2</sup> se sust-on bien passé <sup>3</sup>.

Aulx et oignons y eut à grosses bottes, Et molz frommages en grande quantité, Herbes, cyvoz, poirette et eschalottes <sup>4</sup>, Pour raffreschir, car lors estoit esté. Chascun s'assist, l'un droit, l'autre acoté, Sur l'erbe vert, l'un l'autre n'attendit; Qui deust servir au service entendit <sup>5</sup>.

A chascun mèz ont assez flajolé Et de musète, de fleuste et de bedon; Assez y eut <sup>6</sup> bavé <sup>7</sup> et gayolé <sup>8</sup>; L'ung gette à l'autre tousjours quelque lardon: Grande est <sup>9</sup> la feste, tout y est à bandon <sup>10</sup>;

NICOT. — c.: rigollé. 8. « Gaioler, c'est babiller et caqueter, comme un oiseau en gaïole. » NICOT.

<sup>1.</sup> A, B.: souesment. — 2. Ce mot manque dans A et dans B. — 3. On se sût aussi bien contenté de pain bis. — 4. c.: escalottes. — 5. c.: attendit. 6. c.: ot. — 7. Plaisanté, « tricari, ineptire, nugari. »

<sup>9.</sup> A, B. : Grande y est.

<sup>10.</sup> Ces deux mots se sont fondus dans le française moderne « abandon. » M. Lacroix écrit à tort : « tout y est abandon. »

Garde-mengier n'y eut, huche ne aulmoire; De riens garder n'estoit-il lors mémoire.

Et autour d'eulx sont leurs bestes à laine, Chièvres, moutons, chascun en son espèce Parquez de cloyes<sup>1</sup>, pour seurté plus certaine; Ils ont beau paistre, car l'erbe y est espesse; N'y a brebis ne mouton qui ne paisse, Et près du parc sont chiens en aguet; De paour du loup chascun y fait le guet.

Comme ilz avoient disné presque à demy, Du bois saillyt le 2 seigneur Ysangrins 3, Qui aux pastours est mortel ennemy; Une brebis cuida prendre ou pourprins 4 Les chiens saillent; tant ont fait qu'ilz l'ont prins : Plus n'emblera brebis, chièvre, ne oyson; Presenté fut en lieu de venoison.

Moult en fut ris, car c'estoit belle prinse Et beau présent, en feste si notable; Bergiers l'entrènent b dehors de la pourprinse Au chief du bois, assez loing de la table. A une hart, sans engin ne sans cable b, Pour ses meffaiz fut maistre Loup pendu;

<sup>1.</sup> Claies d'osier.

<sup>2.</sup> B. : Ce.

<sup>3.</sup> Ysangrin, ou Isengrim (casque de fer), nom du loup dans le Romant de Renart.

<sup>4.</sup> Parc à moutons; « inclosure », Cotgrave. Par extension, les dépendances d'un château, qui sont comprises dans les limites des fossés ou de la clôture, portent parfois le nom de pourprins ou pourpris. Le mot pourprins s'est conservé dans le dialecte picard.

<sup>5.</sup> B.: entreynent. — 6. G.: chable,

Adonc lui est son larcin 1 chier vendu 2.

De toutes pars recommence la feste, Plus rennoisée<sup>3</sup> que avant n'avoit esté; Joyeux sont tous de la noble conqueste; Onc ne fut veue telle joyeuseté:

- « Sus, » dit Gontier, « n'y ait plus arresté :
- » Qui scet chanter chante, qui fleuste 4 fleuste;
- » Prengne chascun sa musette et sa fleuste!
- Je vueil avoir quelque gente morisque,
   Qui soit dansée sur mode de bergier,
   La pastourelle, ou une aultre plus frisque.
   Adonc <sup>5</sup> saillyt en champ le beau Rogier
   Qui deschaussa <sup>6</sup>, pour estre plus légier,
   Bottes et guestres et soulliers à noyaulx <sup>7</sup>;

Yl feroit feu, s' Amours estoit loyaulx 8.

Car là estoit sa dame en amourettes,
L'une des filles à l'azuré Gombault.

Donné lui eut 9 rommarins et violettes,

Par amours fines, dont il eut le cueur bault 10. Belle fille est, et il fut beau ribault; L'une beaulté à l'autre correspont.

Heurte Guillaume; Ysabeau luy respond.

- 1. A, B. : larrecin.
- 2. c. : Son larrecin luy est bien cher vendu.
- 3. Plus bruyante; voy. p. 212, vers 8.
- 4. B. : fleuster. 5. c. : Entan.
- 6. A. : Qui se deschaussa.
- 7. Souliers ou bottines lacées, à nœuds.
- 8. A, B. : Si en amours estoit; c. : s'en amours est.
- 9. c. : ot. De même au vers suivant.
- 10. Bault, ou baud, fier, hardi; « bold, insolent, impudent. » COTGRAYE. On trouve aussi le mot baude, gai, « merry, blithe, jocond, chearfull. »

Sans riens oster ne troubler le service, Fut ceste dance très-bien continuée De haye en haye, et d'office en office; Plus belle dance ne vit onc amenée! Le doulx Gobers Melot y a menée! Si fist Aubry Biétrix sa dame chière. Gens qui s'entreyment s'entrefont bonne chière.

Amours\_contraint, que jà n'est² endormie, Jehan, filz Hébers, d'aller saisir Agache³. Un peu rougist, car elle estoit s'amye, Secrètement, ne veult pas qu'on le saiche. Les petis saulx fait dru⁴ comme une vache O ses soulers qui l'aultr'ui furent oingz: En amours a tousjours assez de soingz.

Moult bien dancèrent, à la mode bergière, Deux ou trois notes, que Gombers bedonna 3 A tout sa fleuste, par si doulce manière Que bois et champs et tout s'en résonna. Puis, à un signe que Gontier leur donna, Cessa la dance qui durast à jamais, Mais il failloit avoir les entremetz.

Cinq s'en partirent pour faire leur devoir Des entremèz quérir et présenter. N'y a cellui qui ne desire avoir

<sup>1.</sup> A. : amené; c. : ame née.

<sup>2.</sup> A, B.: n'yert, c.: n'ayt.
3. Nom propre, qui dans la langue courante signifie la

<sup>4.</sup> B. : druz.

5. Bedonner veut dire jouer sur un tambour; il se restreint ici au sens de jouer.

peau.

Bel entremez, pour Gontier contenter; Le beau Rogier se peut lors bien vanter Que bel l'avoit, car ès buissons trouva Un nyd de pye que la mère couva.

Le doulx Gobers va d'autre part saisir Un nyd¹ d'oiseau d'ont il fut moult mignotz. Quel entremèz! Qui n'y prendroit plaisir? Et mesmement que c'estoient rossignolz. Le nyd garrotte² de joncz joingz à lignolz³, Caige de mesmes dessus le nyd⁴ bouta; Ainsi l'émporte, car perdre le cuida.

Thierry le sçeut<sup>5</sup>, aysné filz Aloris:
Jà, se Dieu plaist, ainsi ne demourra
Sans entremèz. Si vit une souris;
Prendre la cuide. Je ne sçay s'il pourra;
Et oui déa<sup>6</sup>, car c'est qui mieux courra.
Prinse, la met au fort de sa houlète,
Grant joye en mayne, car belle prinse a faicte.

Ly dru <sup>7</sup> Gossart à la chière courtoise Cuyde en courant prendre ung esmérillon, Mais il faillyt, car il fit trop de noise; Si s'en vola <sup>8</sup> ly menu <sup>9</sup> oysillon; Autour de lui a veu maint papillon; Deux en a prins les plus beaulx du troppel <sup>10</sup>,

<sup>1.</sup> c.: nic. — 2. c.: Tout garrotté.
3. Ficelle, spécialement fil dont se servent les cordonniers: « shoemaker's thread. » Cotgrave.
4. c.: nic.
5. c.: le sot. — 6. c.: Et ouy yrayement. — 7. c.:
Ly duc. — 8. A.: yolèrent. — 9. c.: petit. — 10. Tros-

Pour présenter les mist soubz ung chappel.

Et Baudichon, qui avoit Jacquelote, Fille Gombault, dont fut moult assoté, Pour mieulx courir a rebrassié sa cotte, Tyré ses guestres et si s'est desboté; Tant a chassé, couru et tricoté Que ung¹ cha-hua [il] a saisy de course; Longes lui fit des tirans de sa bourse.

Or, Dieu mercy, chascun beau présent a ; C'est grant miracle qu'ilz en ont peu finer. Du retourner chascun fort se hasta Au lieu où <sup>2</sup> seoyent les autres au disner. Grant devoir firent chascun de s'encliner Devant Gontier, et leurs mèz présentèrent; Lors rirent tous et fort s'en contentèrent.

- « Moult, » dist Gontier, « sont beaulx les entremèz.

   Voire! » se dist Renouars ly hastiz ³;
  « Les cinq bergiers ont le pris pour huymais ⁴. »

  Tous l'accordèrent, les grans et les petiz;

  Tant les louèrent qu'encor ⁵ y fussent-ilz,

  Mais aux varlèz qui estoient ⁶ entour

  Signa Gontier qu'on aportast le four.
  - 1. c. : Qu'ung. 2. c. : Là où.
  - 3. Prompt.
    4. Huymais ou meshui, aujourd'hui.
  - 4. Huymais ou meshui, aujourd'hui
- 6. M. P. Lacroix supplée: qui « estoient là entour, » mais cette intercalation n'est nullement nécessaire. Notre poète compte volontiers la terminaison plurielle des verbes ent pour une syllabe. Nous en avons un exemple remarquable, p. 208, vers 4; la terminaison ent y est comptée pour une syllabe à la césure.

## 220 BANQUET DU BOYS.

Ce dit, en piez 1 saillirent deux bergiers, Dont le plus vieil n'ot pas vingt ans passez; Moult furent beaulx, roides, fors et légiers, Si bien les ot Nature compassez. O 2 leurs aides, dont ils orent assez, Quatre flajolz présentèrent sur table; Ce n'est pas mocque, mais four 3 bel et notable.

Bien serviz furent et, fusse pour le Pape, Tout fut mengié; si faillut desservir. Après tous mèz fut escousse 1 la nappe, Pour l'ypocras dont il failloit servir; Mais point n'en orent, si s'en faillut chevir. Ung grant pain bis gettent en la fontaine:
— « C'est ypocras et mestier<sup>5</sup>, » dist Hélaine.

Tous se levèrent et Grâces furent dictes; Vielles sonnent, la fleuste et la musette. Bergières 6 orent, tant grandes que petites, Chapeaulx moult beaulx de fleurs et violète, Et bergiers saillent, qui mainte myne ont faicte; A la dance ont chascun mené la soye; Oncques bergiers ne menèrent tel joye.

Quant dansé orent assez longuètement, Tant que chascun suoyt en son harnois, Trois des bergiers partent soudainement Et se destracquent a l'orée 7 du boys;

<sup>1.</sup> c.: en prés. - 2. c.: Or.

<sup>3.</sup> Pièce de pâtisserie. 4. c.: estonssée.

<sup>5. «</sup> Ale or beer »; Cotgrave.

<sup>6.</sup> A, B, C. : Bergiers.
7. Orée, bord, extrémité, latin ora.

Là se déguysent, chascun en son lourdois, Le mieulx qu'ilz peurent, si hardy que homme rye. Ainsi fait-on, quant on fait mommerie.

Bergiers mommèrent le mieulx qu'oncques fut veu, Pour eulx aux dames <sup>2</sup> faire mieulx renommer; Congneuz ne sont; à ce ont <sup>3</sup> bien pourveu. N'y a cellui que l'en saiche nommer; Oncq on ne vit plus gayement mommer <sup>4</sup>, Ainsi que dient les bergiers et bergières; Le bruit leur donnent qui ne leur couste guières.

Bien fut <sup>5</sup> midy, se leva la challine <sup>6</sup>, D'ont maint bergier de dancer se lassa; Aux ménestrelz donna Gontier ung signe; Chascun se teust et la danse cessa. Les ungz dormirent et le chault se passa; Les autres vont reboursant les buissons, Eulx esbatans en diverses fassons.

A nydz quérir les aucuns s'applicquèrent, Et les autres boucquetz et chappeaulx firent; Les ungz dancèrent et les autres chantèrent, Les ungz se couchent et les autres s'assirent,

- 1. En son lourdois, grossièrement: « bluntly, rudely. » COTGRAVE. 2. C.: dances. 3. A, B, C.: ont-ilz. —
- 4. A.: nommer. 5. A.: sut.
  6. Lourdeur de l'atmosphère due à l'approche de l'orage:
  « a little thunder, in a morning, drynesse, drought, drie
  weather. » COTGRAVE. De la famille de chaleur.
  - 7. Chappeau: couronne de fleurs, guirlande:
    Mais sus le drap je vueil chappeaulx
    Desquelz il sera tout couvert

Desquelz il sera tout couvert, Et qu'ilz soyent jolys et beaux Et de belle herbe toute verd.

Fortunes et Adversitez de Jehan Régnier, seigneur de Guerchy.

## 222 BANQUET DU BOYS.

Autres au bois tout de gré se perdirent. Je n'en dis plus; de Adam sommes et de Eve... Si 1 ce n'est tout, qui vouldra si l'achève.

Or cà, mon livre, si vis baptisari,
Si dy: « Volo », et on te nommera;
Quo nomine vis ergo vocari?
— Il est muet; jà mot n'en sonnera.
Au fort aller ², qui le demandera,
Sans tant tenir les chiens aux abois,
Velà son nom: C'est le Bancquet du Boys ³.

Cy finist ung petit traictil joyeux nomme le Bancquet du Boys.

On ne comparera pas sans intérêt avec le Banquet du Boys les vers suivants sur le même sujet extraits de la Grande Diablerie d'Eloi Damerval. Ce livre est une satire bien curieuse des mœurs au XVe siècle, et l'auteur y fait figurer des personnages appartenant à tous les rangs de l'échelle sociale, prêtres, nobles, marchands, vilains. Une réimpression de cet ouvrage serait bien désirable et offiriait un grand intérêt; malheureusement, son étendue est un obstacle à sa publication; nous y ferons de nombreux emprunts.

Comment les pastoureaulx et pastourelles ensemble se jouent en divers jeux 5.

L'une fait ung gentil bouquet, L'autre chante: « Au joly boquet...6 »;

<sup>1.</sup> B.: Se. — 2. C.: alés. — 3. C ajoute à la fin: Et ho! — 4. A.: Boncquet.

<sup>5.</sup> La Grande Diablerie, par Éloi Damerval, chap. CVII.
6. C'est peut-être la chanson: Au joly boys J'ay trouvé

Ou : « La petite camusette... »; L'autre joue de la musette, L'autre de son beau flageollet, Qui est jeune et ung peu follet, Mais toutesfois il a le don D'en jouer bien et du bedon. En après noz beaulx pastoureaulx Vont monter aux nidz des oyseaulx Et puis, quant ilz sont descendus, Elles qui les ont attendus Et eulx aussi, comme il me semble, Vous lyent des branches ensemble De ces arbres pour eulx branler; Se prennent à rire et galer 1; Il n'est point vie plus proprette. Se vont jouant à la chevrette, Au molinet, aux belles, quailles, Au longz festuz, aux courtes pailles, Au faulx villain, ou champ estroit. - Au grand jamais on ne croyroit Les esbatements que là font, Et les grandz plaisirs qu'ilz [y] ont — Au tonnebri2, à la paulmette, Et aussi à monte eschelette, A tant de joyeulx jeux, beau sire, Que n'en scauroye le quart dire;

m'amye, qui figure dans les Chansons nouvellement composées sur divers chants tant de musique que rustique (Paris, Bonfons, 1548, pet. in-8).

<sup>1.</sup> Se réjouir, s'amuser, de gale, magnificence, fête, bonne chère.

<sup>2.</sup> Sans doute à un jeu de tonneau.

# 224 BANQUET DU BOYS.

Dancent, courent par les beaulx prez L'une devant, et l'autre après, Saultent et luytent bras à bras: Tu pisserois [bien] en tes bras <sup>1</sup> De voir leurs jeux tant gracieux, Ne jamais ne fus plus heureux.

1. L'imprimé porte : Tu pisseriez en tes bras. Faut-il lire : en tes bas, ou voir dans le mot bras le latin bracæ, dont nous avons fait braies, synonyme de haut-de-chausse?





# La vray disant Advocate des Dames.

Lenglet-Dufresnoy a réimprimé en 1731 cette pièce parmi les œuvres de Jean Marot dans le 5° volume de son édition in-12 des œuvres des trois Marot (pp. 278-313) et dans le tome 4° de l'édition

in-4° (pp. 293-329).

Voici ce qu'il en dit dans une note : « Cette pièce, dont Clément Marot parle dans une de ses Épîtres Aux Dames de Paris, manque dans toutes les éditions du recueil des œuvres de Jean Marot, même dans celle que ce petit brouillon de Coustelier, libraire, avait publiée en 1723. J'en ai trouvé non-seulement une édition gothique fort ancienne, que j'ai prié un de mes amis de m'acheter dans la vente des livres de M. l'abbé Brochard, mais cet ami a fait plus; il a bien voulu à ma prière conférer l'imprimé sur l'exemplaire ms., qui se trouve dans la bibliothèque de S. A. S. Monseigneur le Duc de Bourbon. »

Dans sa préface générale, p. xvij, Lenglet en parle de la même façon: « L'on donne dans cette édition une pièce considérable de poésie de Jean Marot. C'est la vray disant Advocate des Dames. Elle n'avoit

P. F. X.

été imprimée qu'une seule fois, et je ne la connoissois que par l'épitre xili de Clément Marot, son fils... Depuis j'en ai fait acheter, à la vente de la Bibliothèque de l'Abbé Brochard', le seul exemplaire imprimé qui soit venu à ma connoissance. Un de mes amis a fait plus. Il a trouvé dans la Bibliothèque de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de Bourbon, à l'Hotel de Condé, un manuscrit original de cette pièce de poésie, et M. l'Abbé de Bourzat. homme d'esprit et de mérite, attaché depuis longtemps à ce grand Prince, a bien voulu lui en faciliter généreusement la communication, et, comme le manuscrit de l'Hôtel de Condé est beaucoup plus ample et dans un meilleur ordre que l'imprimé, on pourroit dire que cette pièce paroît ici pour la première fois, aussi bien que plusieurs autres poésies, qui sont dans le même manuscrit et qui manquent dans toutes les éditions de Jean Marot. »

Il existe, en réalité, plus d'une édition de cette pièce. Nous avons adopté le texte de celle qui est conservée à Dresde, et dont voici la description

bibliographique:

La vray disăt // aduocate des da // mes - Finis. S. 1. n. d. [Paris?, vers 1520], pet. in-8 goth. de 16 ff. de 26 lignes à la page, sign. A-B.

 Musæum selectum, sive Catalogus librorum Viri Clariss. Michaelis Brochard, cum Indice Auctorum alphabetico; Parisiis, apud Gabrielem Martin, 1729, in-8, p. 171:

Le grand Blason de faulses Amours. Raulin

La vrai disant Avocate des dames.

Le Passe-temps de tout homme et de toute n° 1699 (femme, par Guillaume Alexis, Moine de Lyre.

Le Livre de Facet, ou Comploration sur le trépas de M° la Régente, mère de François I°. Chant Royal, Ballades, etc. Paris, Galliot du Pré, 1535, in-16. — Velours r. — Vendu 7 l. 5.

Au titre, un bois qui représente une femme debout, tenant un vase à la main.

Bibliothèque royale de Dresde, M. 55. 9. 189

(Libri rom. et ital.).

Nous connaissons une réimpression moderne due aux presses de Horemans à Lille, mais comme elle a paru sans date, sans nom d'éditeur et sans notice bibliographique, il est impossible de déterminer d'après quelle édition ancienne elle a été reproduite. Le texte suivi est manifestement très-postérieur à celui de Dresde. La préface et l'ordre des strophes sont les mêmes, mais les fautes de détail qui fourmillent à chaque page démontrent clairement qu'on s'est borné à reproduire une impression beaucoup plus moderne et aussi incorrecte que les contrefaçons Rouennaises des premières années du XVIIe siècle.

M. Brunet décrit, t. VI, col. 1382, une édition gothique pet. in-8° de 16 ff., dont un exemplaire fut vendu 36 fr. à la salle Silvestre, en mai 1830, et 130 fr. en 1869 à la vente de M. J. Pichon (Cat. n° 492). L'auteur du Manuel ajoute à sa description ce curieux renseignement : « En réunissant la première lettre de chaque vers d'un acrostiche qui termine cette pièce rare, on a le nom de l'auteur

LAURENS BELIN. »

D'autre part, Clément Marot déclare formellement que la pièce est de son père. Voici le passage :

Respondez-moi. Pourquoy, en vos devis, Blasmez vous tant feu mon père honoré, Qui vostre sexe a tant bien décoré Au livre dit des Dames l'Advocate? J'estimerois la récompense ingrate Si pour vous six eut travaillé sa teste, Mais il parla de toute femme honneste.

(Ed. de Lenglet-Dufresnoy, in-4°, I, p. 410; éd. de Jannet, I, p. 162.) Quel est le véritable auteur de l'Advocate des Dames, Jean Marot, ou Laurent Belin? Celui-ci n'est-il que l'éditeur de la pièce? Tout en penchant pour Jean Marot, nous serions bien curieux de voir cette édition et de connaître le texte du douzain acrostiche qu'il nous a été impossible de retrouver. Si quelqu'un des lecteurs de ce Recueil rencontrait un second exemplaire de l'édition décrite par M. Brunet, ou celui même qui a figuré successivement aux ventes de 1830 et de 1869, il rendrait service aux curieux de notre ancienne littérature en nous adressant une note critique, que nous serions heureux de publier dans notre prochain volume, pour mettre sous les yeux du public toutes les pièces du procès.

## La vray disant Advocate des Dames 1.

## S'ensuyt le Prologue de ce présent Livre :

Congnoissant par vraye expérience et réduysant à 2 l'imaginative de ma mémoire les grandes infusez grâces, vertus et mérites, dont 3 de tous temps et [de] présent la féminine 4 géniture et maternelle sève 5 a esté et est fulcie et décorée 6 et en si haut degré 7 que non seullement les infériores Monarches 8 en sont armées 9 de privilèges et infinis bénéfices, mais aussi les sanctifices 10 et bénédictes Régions Célestes collaudées 11 et glorieusement enrichies, et au contraire

1. Anne de Bretagne, pour qui cette pièce a été écrite, mourut en décembre 1514. La vray disant Advocate des Dames est donc antérieure à cette époque.— 2, L.-D.: en.— 3. Imp.: dons; Réimp. de Horemans: don.— 4. Imp.: féminnie.— 5. L.-D.: secte.— 6. L.-D.: douée, fulcie et decorée.— 7. L.-D.: en si haut degré eslevée.— 8. « Au lieu de « monarchies de ce monde». C'est parler latin en françois, mais c'étoit l'usage du temps.» Lenglet-Durressnoy.— 9. L.-D.: aornées qui est meilleur.— 10. L.-D.: benedictes et sanctifiées.— 11. Imp.: caulaudées.

les Plutonicques et Cerbérins Paluz, ennemis du hault Tétragramate<sup>2</sup>, jadis ayant<sup>3</sup> la possession de nostre humanité, adnichilez, anéantiz, subjuguez 4 et confondus; deuement adverti que, pour cuyder ataindre à la défloration de ce très noble et magnificque sexe, aucuns lasches, anichilez et anulez 8 couraiges, meuz de malicieux, dampnable et innaturel vouloir, envieulx des biens procédans plus par grace divine6 que humaine, ont entreprins et de fait exécuté, par 7 leur superbe conspiracion et vicieuse machinacion, en desployant 8 les dangereuses et très persans allumelles de leurs serpentines et venimeuses langues, mesdire, villipender et vitupérer l'honneur des Dames et translater et réduyre de gloire à reproche; à ceste cause ay entreprins de, selon mon gros et rural mestier, forger et marteler sur l'enclume de mon insuffisence les harnoys, estocz, lances et escus servans à la deffence, louange et victoire de l'honneur des Dames, et au reboutement, confusion et envahissement de totalle deffecte de leurs ennemys, lesquelz j'ay mis et redigez en ce petit et subsequent Traicté, nomme La vray-disant Advocate des Dames.

[Ces neuf dernières lignes, depuis : A ceste cause, ne sont qu'un résumé du passage qui suit, passage que nous donnons d'après l'édition de Lenglet-Dufresnoy faite sur le manuscrit du duc de Bourbon. Il est nécessaire de reproduire ici cette conclusion plus développée, non-seulement pour être complet, mais surtout pour montrer que, si la ballade donne encore en acrostiche Anne de Bretaigne, Royne de France, la première

Imp.: plus tonicques. —, 2. Imp.: retragramate; celui qui est composé de quatre lettres: Deus, Θεός, Dieu.
 3. Réimp.: aient. — 4. Imp.: subjugez. — 5. L.-D.: lâches, abbastardis et advortez. — 6. L.-D.: procedans par grace plus divine. — 7. Imp.: pour. — 8. Réimp.: despoliant;

préface l'indiquait formellement; mais on comprend que ces indications aient été jugées iautiles dans notre édition gothique, évidemment postérieure à la mort de la Reine:

A ceste cause, ma très haulte, très magnanime Souveraine et très redoubtée Dame, Anne, par la grace de Dieu, Royne de France, Duchesse de Bretaigne, je, qui suis des petits le moindre, emmaillote au berceau d'innocence, si peu estimable que, sans oser prendre la hardiesse d'imprimer mon nom et mes rudes, incongruz et mal proporcionnez escripts, pour aultant qu'il a plu à vostre libérale Haultesse me faire eslargir et disperser des miettes tumbantes de vostre table pour la substentation de ma povre humanité, avecques la subgection que par souveraineté vous appartient et est deue, espérant aussi que ce pourra causer l'augmentation de mes bienfaits 1, ay, incapable et non digne de ce faire, entreprins de, selon mon gros et ruralic<sup>2</sup> mestier, forger et marteller sur l'enclume de mon insuffisance les harnois, estocz, lances, escuz, servans à la défense, louenge et victoires de l'honneur des Dames, et au reboutement, confusion, envahissement et totale deffaicte de leurs ennemis, lesquels, en une authomne, j'ai installez et comprins en ce petit subséquent Traictié, ou Monologue, intitulé La Vray disant Advocate des Dames. Et icelluy, ma très haulte, très excellente, très magnanime Souveraine et très redoubtée Dame, considérant, comme 3 l'expérience en donne à tous clère et apperte congnoissance, que vostre Haultesse et Magnanimité a toujours continué, dès vostre adolescence et primitive origine, de non seulement ensuivre les précédentes de vostre Haul-

<sup>1.</sup> C'est-à-dire des biens qui me sont faits par vous.

Lenglet a imprimé ruralit; ruralicus n'est pas latin, mais il se peut tirer de ruralis plutôt que ruralitus.

<sup>3.</sup> L.-D. : et comme.

tesse, qui par leurs vertus et méritoires œuvres ont fait valoir et fleurir l'honneur et gloire du sexe fémimine, mais aussi, en cheminant par ce sentier, avez toujours travaillé et par sollicitude appliqué vostre naturelle entente, à l'exaulcer et eslever de mieulx eu plus, en accumulant vos vertus avec celles de vos prétérites et anciennes institutrices, joint que vous estes la superintendante fleur de toutes celles que au vergier de ce val, centre et territoire, tiennent ores dominacions, principautez et seigneuries. En me prosternant, en très humble révérence et humilité, au devant des piedz de vostre haulte Seigneurie, cestuy mon petit labeur je vous dédie, présente et sacrifie, vous suppliant très humblement que, sans avoir regard à l'incapacité et basse condition de l'Acteur de icelluy, il vous plaise de vostre grâce le prendre en gré et en recueillir ce peu que vous trouverez mellissu et de savoureuse digestion, et le reste, subject à correction, relinquir<sup>2</sup> et délaisser comme chose infructueuse et mal cultivée, plus procédant de puérille invencion et barbare facture que de haulte imaginative quadrée ne exquise taille. En quoy faisant, ma très souveraine et très redoubtée Dame et Princesse, vous obligerez de tant plus mon cueur, corps, sens, vouloir et petit sçavoir, à travailler, estudier et mettre paine à faire chose où vostre Haultesse et Magnanimité puisse prendre récréation, passetemps et délectation, implorant au surplus vostre très-noble et libéralle grâce<sup>3</sup>.

#### Cy finist le Prologue, et commence la vray disant Advocate des Dames.

- 1. Passées, anciennes, de præteritus.
- 2. De relinquere.
- 3. « On remarque, par la pluspart des pièces en prose que nous ont données ces vieux poètes, que la pluspart d'entre eux n'avoient d'esprit qu'en vers ; en prose, ils sont froids, bas et rampans. » L.-D.

# [La vray disant Advocate des Dames.]

Foignars <sup>2</sup> usez et très usez <sup>3</sup>, Qui desprisez l'honneur des Dames De blasmes serez accusez

Et recusez<sup>4</sup>, Si bien tost ne vous excusez De vos parlers <sup>5</sup> villains <sup>6</sup>, infâmes.

Haa! lasches cueurs, pleins de diffames, Qui diffamez les nobles femmes Dont les maintiens sont angélicques, Vous perdez voz corps et voz âmes, Vos bruytz, vos honneurs et voz fames <sup>7</sup> Pour vos parolles sophistiques.

Sophistiqueurs, vous traffiquez Et vous monstrez corniffiquez 8, En vos traictez 9 probleumaticques. Quelques droitz que vous applicqués 10, Quant vous nous orrez 11 réplicquer 12, Vous demourrez tous fantasticques;

<sup>1.</sup> Muser, rèver, flâner, «to dream, to linger.» COTGRAVE.

2. Réimp.: Foingnars; c'est-à-dire Feignars, gens pleins de feintes.

3. L.-D. et réimp.: et refusez.

4. Ce vers manque dans L.-D.

5. Imp.: parlèz; Réimp.: parlès.

6. Réimp.: vrillains.

7. Votre réputation, de fama.

8. Réimp.: cornifficquez.

4. Animaux cornus ou bêtes à cornes, ce que les Italiens disent becco cornuto.

9. L.-D.: traitz.

10. Y compris Les Droits nouveaux de Coquillart.

11. Imp.: os rez.

12. Imp.: replicques.

Car voz parolles basilicques <sup>1</sup>, Inicques et dyabolicques Sont tant infaictes de venin Qu'ilz sont grosses comme ydropicques, Pour destruyre à grans coups de picques L'honneur du sexe féminin.

Et si ne sçay qui vous peut esmouvoir A concepvoir contre nous faulx langaige, Fors Villenie 2, don[t] vous povez avoir Le cueur ramply, car Noblesse, pour voir 3, Ne vouldroit veoir des Dames le dommage, Ains les soustient et de gentil couraige Gecte son gaige pour leur droit meintenir 4: D'ung cueur villain ne peult nul bien venir.

Le Droit Civil, mesme la Loy Divine
Nous illumine l'ung l'autre s'entr'eymer;
Mais vous, Villains, à langue serpentine,
Qui meurtrissés vostre propre origine,
Celle doctrine ne voulez imprimer
Dedans vos cueurs, ains desirez blasmer
Et diffamer par ung parler immonde
L'honneur de celles qui vous ont mis au monde.

Considérez que par nous allaictez Avez esté en vostre adolescence,

- Non pas royales, mais venimeuses comme celles qui sortent de la bouche du basilic.
  - 2. La condition de Vilains.
  - 3. De vrai, pro vero; Imp. : veoir.
- 4. « Il parle là du gage de bataille, si usité dans l'ancienne Chevalerie pour le maintien de l'honneur des Dames. » L.-D. 5. Réimp. : desirer.

Torchez, lavez, bercez, emmallottez 4, Amignotez 2, tant que de pouvretez Estes gectez en grant convalescence, Et maintenant, pour toute récompense, Chascun ne 3 pence qu'à nostre honneur deffaire; Le mal pour bien rend cueur de mal affaire.

Pour satisfaire aux grans douleurs amères Qu'ont eu voz mères <sup>4</sup> à vous mettre sur Terre, Ainsi que aspres <sup>5</sup> et venimeux vipères <sup>6</sup> De voz gueulles vomissés impropères Et vitupères, meurtrissant nostre gerre <sup>7</sup>; Vous faictes guerre où vous deussiés paix querre, Car il fault croyre, soyez Ducz ou Vidasmes, Que, vous sans nous, vous estes corps sans âmes.

#### Rondeau.

En vous blasmant, vous mesmes diffamés, Et qu'il soit vray 8 en nous fustes formés; Dedens noz corps avez prins géniture; L'homme et la femme est mesme 9 créature; Diffamant l'ung, tous les deux sont blasmés;

Si vous supply, vos vices reprimés, Car, quant l'honneur de nous envenimés, Vous offencés Dieu, la Foy 10 et Nature, En nous blasmant.

1. C'est-à-dire emmaillotez; les deux ll doivent être mouillées dans la prononciation. — Réimp.: envellotez. — 2. Amignoter, ou amignarder, « flatter, choyer, caresser. Nous avons rencontré plus haut (p. 206, v. 5) le mot mignotte. — 3. L.-D.: Ung chascun pense. — 4. Imp.: mercz. — 5. L.-D.: Ainsi qu'aspicz. — 6. Imp.: vispères. — 7. Pour genre. — 8. L.-D.: Et qu'ainsi soit. — 9. Imp.: mesmes. — 10. L.-D.: la Loy, ce qui est meilleur.

Car Dieu commande que nous, Dames, aimez; La Loi ordonne que tost <sup>4</sup> vous vous armez Pour noz bons droitz et venger nostre injure; Nature vous admonneste et conjure De nous servir; mais vous nous opprimez En nous blasmant.

Faulx détracteurs, à langues de lézars, Qui de mal dire<sup>2</sup> scavez trop bien les ars Pensez à vous et vous trouverez qu'estes Pires que nous, si bien faictes les questes 3. Trop le monstre vostre cueur faulx et lasche, Qui, sans cesser, de mesdire ne lasche; Vous, qui deussiez nostre honneur maintenir. A nous blasmer voulez la main tenir Contre Raison, car les Droitz n'ont permis Que nostre honneur soit de nous à à part mis. Reste qu'i <sup>5</sup> n'a de sens aulcun <sup>6</sup> usaige Où son pareil 7 en tout amour use aage. Les oysillons, que les vens en sus portent, Viennent ensemble et l'ung l'aultre supportent, Et, qu'i soit vray 8, on voit souvent le masle Près la fumelle 9 sans penser chose malle. Pas n'est ainsi l'homme avec Dame honneste Pourceque à mal l'Ennemy 10 l'admonneste

<sup>1.</sup> L.-D.: que tous. — 2. L.-D.: mesdire. — 3. « Pour enquestes, recherches ». L.-D. — 4. L.-D.: vous. — 5. Pour qu'il. — L.-D.: Beste qui n'a. — 6. Imp.: aulcucun. — 7. L.-D. O son pareil. — « Ancienne façon de parler pour dire avec son pareil; Clément Marot ne s'en sert plus, tant elle estoit vieille. » L.-D. — 8. L.-D.: Et qu'ainsi soit, on... — 9. L.-D.: « Près de son per. Pour pareil, compagne ou compagnon; Villon s'en sert aussi dans ce sens. » L.-D. — 10. Le Diable. L.-D.: villain cueur.

Incessamment cercher quelque finesse
Pour la tromper, car aultre fin ne esse 4;
Son plaisir quiert au desplaisir d'aultruy,
Et, qui pis est, à grant peine d'aultre huy
Vous trouverez qui tel 2 chose ne face
Et qui l'honneur de nous aultres n'efface,
La où deussent 3, de cueur, de corps et d'âme 4,
Faire faitz d'armes pour l'honneur de leur Dame 5.
Tristan, Gauvain, qu'on peult nommer 6 les Preux 7,
Eussent plus chier 8 avoir esté lépreux
De reffuser à combatre pour femme 9,
Veu qu'il touchast son honneur bruit et fame 10,

1. Réimp. : cesse. — 2. Imp. : telle. — 3. Imp. : deusse. — 4. Imp. : dasme.

5. Les huit vers qui précèdent, depuis Incessamment jusqu'à de leur Dame, sont remplacés dans le ms. de l'Hôtel de Condé par les six vers suivants, que reproduit Lenglet-Dufresnoy:

Le masle n'a la fumelle en mespris.
N'esse à vous dont trop grandement mespris
De diffamer le vaisseau de Vénus,
Par lequel tous sur Terre estes venus?
Plus raison a sur vous le beste mue (muette)
Si vostre sens oultrement (aultrement?) ne se mue,

6. L.-D.: vaillans comme.

7. Preux. «Courageux; mais ici il veut parler des Pairs de France auxquels on donne le titre de Preux à cause de leurs hauts faits d'armes. C'est ainsi que Jean Molinet a dit «les neuf Preux de Gourmandise», pour parler des gens de l'ancienne histoire qui avoient maints beaux exploits en ce genre d'escrime. » L.-D.

8. « C'est-à-dire eussent mieux aimé, manière de parler qui est encore d'usage parmi le peuple de la Flandre Wal-lonne. » L.-D.

9. Ils n'étaient donc pas comme Joinville, qui ne voulait l'être à aucun prix, et préférait les péchés mortels à la lèpre, ce dont le saint roi le reprenait vertement.

10. Réimp. : feme.

Disant que cueur de Gentil doit se offrir <sup>4</sup>,
Pour sa Dame jusques à la mort souffrir.
Ces <sup>2</sup> Chevaliers estoient si très-hardis
Que de leur vie ne donnoyent deux ardiz <sup>3</sup>,
Pour faire bragues <sup>4</sup> ne usoient ung seul tournois <sup>5</sup>,
Ains par le Mond[e] <sup>6</sup> ilz cerchoient les tournois.
Non pour gaigner or, argent, ny avoir,
Mais pour l'honneur qu'il[z] desiroient avoir,

1. « Ce vers Disant que cueur et les quinze suivans jusques à celuy-ci, Travaillez ont, manquent dans le manuscrit de l'Hôtel de Condé. » L.-D. — 2. Imp.: ses.

3. Réimp.: hardiz. — Est-ce la même nature d'expression que quand on dit un Carolus, un Philippus, un Louis, un Napoléon, et cette monnaie a-t-elle été créée par Philippe-le-Hardi, comme le disent quelques-uns? Leblanc (Traité des monnaies, xix et 306) prétend que les ardis furent frappès pour la première fois sous Louis XI; mais Ducange, v° Ardicus, prouve qu'ils sont antérieurs. Ils étaient usités en Guyenne, comme l'étaient en Dauphiné les liards, dont le nom a une analogie évidente avec celui des ardis. C'était une petite monnaie de billon qui valait trois deniers et qui, comme le liard, partageait le sol en quatre. Cotgrave écrit Ardit et le fait dériver du gascon.

4. « Métaphore, pour dire se divertir. Bragues est, à proprement parler, un caleçon; faire bragues est donc faire grand usage pour la joye de ce qui est enfermé dans le caleçon. » L.-D. — C'est alors un dérivé du latin bracæ, braies. Duez traduit bien, en 1671, bragues par brache, braghe, calzoni, et braguesques par braguesses, calzonialla Veneziana; mais il est douteux que l'auteur de l'Advocate des Dames ait pris le mot dans cette acception; il lui donne le sens de «bragard, bragardement, bragardise, bragarder, braguer, » mots que Duez catalogue aussi et qu'il traduit très-justement par far del bravo, braverie.

5. « Tournois, ancienne monnaye, ainsi nommée, dit-on, de la ville de Tours où on les fabriquoit. » L.-D. — Il y avait l'écu, la livre, le sol et le denier tournois; c'est au denier qu'il est fait ici allusion.

6. Reimp. : par Monde.

Disant les biens mondains estre très ors 4 Et que gloire sont les parfais trésors, Oue nous debyons chercher en cestuy Monde. Si nostre ame desirons necte et munde 2; Car la richesse icy-bas demourra Et bon regnon 3 tard au Monde mourra. César, Hector, de vaillance assouvis, Malgré la Mort, par bon regnom sont vifz; Travaillé ont tant par dis que par faitz Qu'ilz sont escriptz du Monde les parfaitz. Vous, qui vivés doncques en ces[t] bas estre. Ne vueillez tant subjetz aux esbas estre, Que vous laissez à 4 chercher et quérir, Tous bons moyens pour honneur acquérir. Car, tout ainsi que Clers vont à Grammaire Pource qu'el est de Science grant-mère<sup>5</sup>, Tous Chevaliers, certes ne plus ne moins 6, Vers les Dames doyvent tendre les mains, Car c'est la voye qu'on doit prendre de gré Pour parvenir d'Honneur au hault degré. Jason allant en Colcos, sur la mer

Bélise. Grammaire est prise à contre-sens par toi....

6. Mains, dans le ms. de l'Hôtel de Condé.

<sup>1.</sup> Imp.: hors. — « Très villains, terme encore d'usage dans le peuple de la Flandre Wallonne. » L.-D. Ord, ort, qui signifie sale, impur; du latin horridus. Cotgrave le traduit par « filthy, foul. » — 2. « Pure; tirée du latin. » L.-D. — 3. Réimp.: renomg. — 4. Réimp.: ce.

<sup>5.</sup> C'est exactement ce que dit Molière en 1672, à Martine dans les Femmes savantes (acte II, scène vi), ce qui prouve que le premier m se prononçait comme un n :

Bélise. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire?

Martine. Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père?

Philaminte. O ciel!

Estant perdu, Médée veult l'aimer; Mal luy en print, car ung chascun scet bien Que ce 4 traîstre luy rendit mal pour bien, D'ont le toyson conquesta par ses ars, Où 2 failly eussent ses flèches et ses dars. Thoreaux<sup>3</sup>, serpens mist en nécessité Ou'il n'y a cil 4 qu'à Mort ne soit cité; La toyson prist et Médée saisit, Laquelle peu de son amour se aisit 5, Car peu de temps après il la déchasse 6. Comme ung mastin qui n'a cure de chasse; Sans regarder que, par son aide, honneur? Il avoit eu, luy feist tout deshonneur. Autant en feist Théséus par desroy 8 A Aryanne<sup>9</sup>, noble fille de roy, Et mille 10 aultres, qu'à présent je ne nomme, Ont esté prinses pour se fier en homme.

Cestuy Jason avoit bien mérité
Estre des Preux, mais, comme dit l'Histoire,
Aux Dames tint si peu de loyaulté
Qu'il en perdit toute louenge et gloire,
Et tellement qu'on le descript encoire 11
En Cronicques, dessus tumbes et lasmes,

« Le faulx amant, meurtrier des nobles Dames ».

Imp.: se. — 2. Réimp.: Du.
 Réimp.: Thoraux. — 4. Imp.: sil.

<sup>5. «</sup> C'est-à-dire eut peu d'aise et de consolation. » L.-D.

<sup>6.</sup> L.-D.: Car tost apres la débouste et déchasse.

<sup>7. «</sup> Ce vers et le suivant manquent dans le ms. de l'Hôtel de Condé, » L.-D.

<sup>8. «</sup> Pour desarroy, c'est-à-dire par malheur. » L.-D.

<sup>9.</sup> Imp. : Adryanne. — Réimp. : Adrayanne.

<sup>10.</sup> Imp. : milles. - 11. Imp. et Réimp. : encores.

Las, tant il est aujourd'huy de Jasons, Las, tant il est de bailleurs de promesses <sup>4</sup>. Nobles Dames, notez que leurs blasons Ne sont pas motz d'Évangiles ou <sup>2</sup> Messes; Il estudient cautelles et finesses Soubs Beau Semblant <sup>3</sup>, ce <sup>4</sup> vaillant enseigneur, Pour vous gecter hors les mettes d'Honneur <sup>5</sup>.

#### Rondeau.

Qui bien estudieroit aux armes Autant qu'à Dames décepvoir, En France l'on verroit pour voir <sup>6</sup> De bons et vertueulx Gensdarmes.

Pensez-vous que bruit et vaccarmes, Ny joustes l'on creignist avoir, Qui bien et cetera Autant et cetera.

Certes nennin<sup>7</sup>, mais aux alarmes Ung chascun feroit son devoir, Et pour tant je faiz asçavoir, Concluant sur mes premiers termes, Qui bien.

Il ne suffit pas d'avoir les<sup>8</sup> rains fermes, Grant et puissant, car, s'il n'y a du cueur,

1. Les deux plus jolis vers de la pièce.

2. L.-D. et reimp. : ne. — 3. L.-D. : faulx semblant.— 4. Imp. : se.

5. « Pour dire hors des bornes de l'honneur; meta, mot latin. » L.-D. — Le ms. de l'Hôtel de Condé met ici à tort la strophe qu'on lira plus loin, p. 258 : « Si vous cherchez dedans leurs garde-robbes », etc.

6. Imp.: veoir. — 7. L.-D.: nenni. — 8. Imp.: tes.

Comparez sont, et ainsi je l'affermes, A ung beau vin qui n'a point de liqueur. Ne veistes-vous jamais ung grant vanteur Jurer: « Sang bien, morbieu, j'en batray quatre », Qui faisoit jou <sup>4</sup> quant venoit.<sup>2</sup> au combatre<sup>3</sup>?

Muons propos et parlons d'aulcuns hommes
Mal embouche[z], qni cuident proprement
Qu'au pris d'entre 4 eulx nous ne valons deux pommes;
C'est mal parlé; croyez certainement
Que nous avons sens et entendement,
Et force aussi, pour cy, et tous endroitz,
Le nostre honneur deffendre puissamment,
Si permis fust par Loix, Canons et Droitz.

Et, qui plus est, il fault entendre, Non obstant la nature tendre Que vous nommez fragillité, Que nostre sens peult si hault tandre Qu'à grand paine sçait-on prétendre A plus grande sublimité.

Beaulté, bonté, subtillité Force, puissance, agilité, Et, qui est de plus grand value, Pour enrichir la qualité, Nous avons de propriété Une esloquence melliflue,

<sup>1.</sup> Faire jou, ou ju, se jeter par terre. On rencontre souvent dans nos anciens poètes l'expression « çà-jus, là-jus », synonyme de « çà-bas, là-bas ». Le mot jus a disparu du français, mais il se retrouve dans l'italien giù. — 2. Imp.: vient. — 3. « Voyez, sur ces fanfarons, le Monologue du Franc-Archier de Baignolet à la fin des œuvres de François Villon. » L.-D. — 4. Réimp.: d'estre.

Ung |beau] parler, ung miel en bouche Et une façon si très-doulce Qu'elle touche jusques au cueur, D'ont, quant la touche à aucun touche, Il pert qu'il avalle une mousche Et revient son cueur en valeur 4;

Et puis une fresche couleur Qui resfreschit toute chaleur Et modère la desrayson.

> Soit Prince ou Seigneur, S'il crainct deshonneur, Il entend raison.

Les dames ont sens, Agus et resens<sup>2</sup>, Pour vous réplicquer; Mais si, par non-sens, Une entre cinq cens Ne sçait duplicquer<sup>3</sup>, Doit-on applicquer Sus nous telle offence Pour bien réplicquer Et voir<sup>4</sup> la<sup>5</sup> deffence?

S'il est 6 femmes indiscrètes Qui par parolles secrettes Sont d'acort de voz personnes, Que<sup>7</sup> ensuit-il que l'on décrette

<sup>1.</sup> On croyait donc que d'avaler une mouche donnait du courage.— 2. Réimp. : récens. — 3. Réimp. : duplicquez. — 4. L.-D. : Voycy. — 5. Réimp.: sa. — 6. Imp.: Si les. L.-D. nous donne la bonne leçon. — 7. L.-D. S'ensuit.

Qu'il n'en soyent nulles discrettes, Dignes qu'on les nomme bonnes?

Est-il plus nulles Maguelonnes <sup>2</sup>, Ne<sup>3</sup> telles qui leurs coulonnes Plantèrent sur Herculès <sup>3</sup> La çà, gentilles mignonnes <sup>4</sup>, Il vous fault planter voz bournes Encontre<sup>5</sup> Aristotellès <sup>6</sup>.

Et tout premier de vous, Vierge très digne, Considérant qu'en pensée Divine Fustes créé[e] devant <sup>7</sup> Ciel, Terre et Mer<sup>8</sup>, Parler je vueil; puis vostre <sup>9</sup> nom et signe Décore tant nature féminine Que sans mentir l'on <sup>10</sup> ne la peut blasmer.

1. Imp.: nommes.

2. « La belle Maguelonne, maîtresse si fidèle de Pierre de Provence qu'on en a fait un roman.» L.-D.

3. Imp.: Me. — 4. L.-D.: Or çã, çã, mes gentes mignonnes. — 5. L.-D.: A l'encontre.

6. Notre poète ne connaissait certes pas le Lai d'Aristote par Henri d'Andeli; mais il trouvait dans des sources plus voisines l'histoire du précepteur d'Alexandre se laissant seller, brider et monter comme un cheval par une femme dont il est amoureux. Sur les différentes rédactions, on peut voir les indications rassemblées par M. Edelestand Du Méril dans sa dissertation sur Virgile l'enchanteur (Etudes d'histoire littéraire, 1862, in-8°, p. 474, note 1), et, pour les représentations figurées, les renvois de M. Guénebault, Dictionnaire iconographique des monuments, 1843, in-8°, l, p. 91, v° Aristote. M. Henri Lehmann avait exposé au salou de 1855 un très-joli petit tableau sur ce sujet.

7. L.-D. : avant.

8. Ab initio et ante secula creata sum.

9. Réimp. : nostre. - 10. Réimp. : on.

## De la Vierge Marie.

Dieu tout-puissant jadis veit des 4 haulx Cieulx En ce 2 bas estre 3 une petite ancelle, Qui tant luy pleut qu'en son corps glorieux Fist obumbrer, par faitz mistérieulx, Le Dieu des Dieux, oultre Loy Naturelle, Car icelle resta mère et pucelle Et grâce telle eust de son filz et père Qu'elle est et 4 fut et sera vierge et mère.

# Chant's royal en l'honneur de la Conception de Nostre-Dame.

Aulcuns ont dit que pour la forfaiture

Que Adam commist par sa transgression,
Fut subgecte 6 toute Humaine Nature

Avoir maculle en sa conception,
Ce qui n'est pas; par 7 exaltation 8

Dieu, qui tout peut, par 9 grâce supernelle,
En réserva sa chambre maternelle
Et qu'i soit vray en print humanité
Au lieu prédit. N'ayons point de scrupule 10

Qu'elle ne fut, en toute dignité,
Seulle d'Adam exempte de macule.

Or est ainsi que s'en la géniture De la Vierge, Péché eust action 11,

<sup>1.</sup> Réimp.: les. — 2. Imp.: ces. — 3. L.-D.: En ces bas lieux. — 4. Réimp.: Qu'elle est et sera. — 5. Imp.: Champ. — 6. L.-D.: Subjecte fut. — 7. Imp.: car. — 8. L.-D.: car par exception. — 9. Imp.: par sa. — 10. L.-D.: Ne faisons doubte nulle. — 11. Egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet. (Isaiæ XI, 1.)

Sathan pourroit y prétendre droicture <sup>4</sup>, La disant estre en sa subjection. Mais nous dirons, pour la solution: Eust Dieu souffert sa mère toute belle Estre serve dudict Sathan rebelle? Certes nenny, car à la vérité Nous congnoissons que la digne cellule <sup>2</sup> Du Filz de Dieu fut fleur de purité, Seulle d'Adam exempte de maculle.

Puis Gabriel, en faisant l'ouverture, Touchant le fait de l'incarnation Dit qu'elle estoit sur toute créature Plaine de grâce<sup>3</sup> et bénédiction. Et nous souffist<sup>4</sup> ceste probation Pour soustenir et dire que onc en elle N'y eut tache de coulpe originelle. La raison est, car de la Trinité Partoyent ces motz, si bien on le calculle Qui la permist<sup>5</sup>, veu ceste affinit[é], Seulle d'Adam exempte de maculle.

Autre raison, qui nous est conjecture Qu'en Marie n'eut onc pollution; Si Dieu voulut avoir pour sépulture Ung tombeau neuf sans putreffaction <sup>6</sup>, S'ensuit-il pas que l'abitation, Là ou il print substance naturelle

<sup>1. «</sup> Pour: y prétendre droit.» L.-D.

<sup>2.</sup> Imp. : célulle.

<sup>3.</sup> Gratia plena. (Lucæ 1, 28.)

<sup>4.</sup> Reimp.: souffrist. — 5. i.-p.: Qui l'approuvent.
6. Posuerunt eum in monumento novo, in quo nondum quisque positus fuerat. (Lucæ XXIII, 53.)

Neuf moys entiers en forme corporelle, Fut remplye de toute saincteté? Certes si est , et est bien incrédule Celluy qui dit qu'elle n'a point esté Seulle d'Adam exempte de macule.

Et, qui plus est, si la ténèbre 2 obscure Ne peut avec [avoir?] clarification, Dieu, qui estoit la clarté nette et pure, Comme Sainct Jehan nous en fait mention³, N'eust jamais fait sa digne mansion⁴ En Marie, s'elle n'eust esté telle Qu'oncque Péché ne la tint en tutelle; Par quoy s'ensuit qu'en toute clarité Son nom reluyt et sa vertu pululle, Monstrant qu'elle est par singularité Seulle d'Adam exempte de maculle.

Royne du Ciel, dame d'auctorité, Vous estes donc, sans nulle obscurité <sup>5</sup> Et oultre plus, que <sup>6</sup> toute erreur adnulle, Temple de Dieu, tour <sup>7</sup>, maison et cité, Seulle d'Adam exempte de maculle.

- 1. L.-D.: Certes si faict. 2. Réimp.: tenibre.
- 3. Et lux in tenebris lucet. (Joannis, I, 5.)
- 4. Demeure, mansio. Imp.: mantion; Reimp.: mention.
- La réimpression avant ce vers donne celui-ci : Et pour oster toute erreur et sempelle

dont le dernier mot est une faute grossière pour scrupulle. Le ms. de l'Hôtel de Condé donne ce vers nouveau, au lieu du vers : « Et oultre plus », mais sans la faute de la réimpression. — 6. Au sens de ce qui.

7. La réimpression donne la bonne leçon; notre original a : tout maison et cité. C'est un emprunt aux Litanies de la Vierge: Templum sapientiæ, Turris Davidica, Turris eburaea, Domus aurea.

Or, regardez se, puis le temps d'Adam 4, Il a esté homme, engendré de père, Qui n'ayt porté de ceste loy le damp 2. Certes nenny, tout humain le compère 3; Mais Dieu voulut sans aucun vitupère Sa fille et mère, affin que l'on l'appelle Mère d'ung filz qui la fist toute belle 4.

Non seullement sa mère il honnoura, Ains procéda révérer toute femme. La concubine adultère excusa, Et Magdaleine tellement inspira Qu'elle laissa tout péché et diffame <sup>5</sup>; La bonne dame jouxte <sup>6</sup> ses piedz<sup>7</sup> se pasme, Mercy luy clame <sup>8</sup>, d'ont elle eut pour secours Don de mercy, le plus hault don d'Amours <sup>9</sup>.

### Ainsi les bonnes aymoit et honnoroit

1. Le mot d'Adam nous est donné par L.-D. et par la réimpression. — 2. La peine, dampnum.

3. « Pour dire : tout homme le sçait bien. » L.-D.

- 4. La réimpression, et par suite son original, met ces cinq vers avant les cinq vers d'envoi qui terminent la Ballade: « Royne du ciel, etc. », qui, dans la réimpression, en a un sixième donné dans une note de la page précédente. C'est une erreur évidente. La ballade étant rimée sur quatre finales, pour la première partie de chaque strophe sur ure et tion, pour la seconde sur elle, tê et ulle, l'envoi doit nécessairement répéter les dernières rimes sans en ajouter de nouvelles.
  - 5. « C'est-à-dire toute action infamante. » L.-D.
  - 6. Reimp.: juxte. 7. L.-D.: aux pieds Jesus.

8. Pour « demande. »

9. « Don de mercy en langage amoureux est la grace finale que demandent les Amans; et, quand ils l'ont obtenue, ils font une gambade et adieu. » L.-D.

Et les mauvaises à bien faire inspiroit.

Avez vous leu, ne trouvé aux escriptz,

Que les femmes feissent clameurs et cris

En l'accusant, comme les hommes firent?

Nenny, nenny; jamais ne lui meffirent Ains tout plaisir s'efforçoyent de luy faire

Comme inspirées a en leur divin affaire,

Et, qu'ainsi soit, l'Escripture relatte

Que la femme du Grant Prévost Pillate Incessamment ne cessoit de chercher

Tous bons moyens pour sa mort empescher 5.

Procédons oultre, et regardons comment Dame Véronne <sup>6</sup>, le voyant en tourment, Portant sa croix, plain de sueur et sang Vint devers luy et d'ung couvrechief blanc En nettoya sa face glorieuse<sup>7</sup>, Que tout soubdain, par œuvre merveilleuse, Demoura faicte et uniement <sup>8</sup> emprainte Au couvrechef <sup>9</sup> de ceste bonne et saincte. Par ce voyez que Dieu grant advis eust

<sup>1.</sup> L.-D.: ne. — 2. Imp.: messirent. — 3. Imp.: inspiriées. — 4. Mulier Pilati.

<sup>5.</sup> Sedente autem illo pro Tribunali, misit ad eum uxor ejus, dicens: « Nihil tibi et justo illi; multa enim passa sum hodie per visum propter eum. » (Matthæi XXVII, 19.)

<sup>6.</sup> Veronica.

<sup>7. «</sup> Pour sainte Véronique, qu'on prétend avoir donné son mouchoir pour essuyer le visage de J.-C. souffrant. C'est une histoire qui souffre bien des difficultez : si on la veut croire, il ne faut pas l'examiner ; plus on l'examine, moins on a de penchant à la croire. » L.-D. — Cf. les renvois de Guènebault, Dict. iconographique des monuments, 11, 397.

<sup>8.</sup> L.-D.: vivement. — 9. Avec le sens de voile.

Envers les Dames, premier qu'en croix morust; Non seullement les ayma en sa vie, Mais après mort de les veoir eut envie. En leur faisant congnoistre et sentir Que mort ne peut vraye amour départir. Bien leur monstra; grandement y parut, Quant tout premier vers elles s'apparut 1, En demonstrant qu'il les vouloit cercher 2, Comme la chose qu'au monde aymoit plus chier, En leur donnant ceste grace et honneur 3 De veoir premier leur Dieu 4 Maistre et Seigneur.

> Puisque Dieu les 3 voulut aymer Dans 6 la vie et après la mort7, Médisans 8, vueillez réformer Vostre langue, qui point et mort. Quiconcque à mal dire s'amort 9, Je vous diray que point ne s'ayme, Puis qu'il en pert le corps et l'ame 10.

1. Orto jam sole venerunt ad monumentum. (Marci, XVI, 2.) 2. « Le P. Bouhours dit galamment que J.-C. s'est fait d'abord connaître aux femmes pour divulguer plus tôt sa résurrection, parce qu'elles aiment à parler et à conter des nouvelles. » L.-D.

3. « Ce vers et le suivant manquent dans le ms. de l'Hôtel de Condé. » L.-D. L'édition gothique dont L.-D. a relevé les variantes porte: Devant tous hommes, dames eurent l'honneur. — 4. Dieu ne se trouve que dans L.-D. — 5. L.-D.: nous. — 6. Imp.: Devant. — 7. L.-D.: Devant la vie et après mort. — 8. Réimp. : Mesdames. — 9. « Pour s'attache. » L.-D.

10. Après ce vers, le ms. de l'Hôtel de Condé mettait les seize vers « Venons aux Dames anciennes, » etc., qu'on trouvera plus loin, p. 250. Les quatorze suivants sont mis par le ms. de l'Hôtel de Condé après le vers « La feist

pour le bien des humains », p. 262.

Il est notoire <sup>4</sup> qu'on trouve en l'Escripture Que Judas traistre en Enfer est dampné<sup>2</sup>; Le mauvais riche y est en sépulture Avec Cayn, premier filz d'Adam né. Un chascun d'eulx est ainsi condampné Du Créateur, pour leur vie obstinée; Mais des femmes la congnoissance n'est<sup>3</sup>. Qu'il y en eust une seulle damnée.

Des bieneurées <sup>4</sup> il s'en treuve beaucoup; Prouver le puis par les Vierges eureuses <sup>5</sup> Dont <sup>6</sup> unze mille moururent pour ung coup <sup>7</sup>, De quoy les ames sont aux Cieulx <sup>8</sup> glorieuses, Et tant d'autres, bonnes et vertueuses, Sont colloquées en gloire immarcessible <sup>9</sup> Que le nombrer me seroit impossible.

#### Venons aux dames anciennes

1. L.-D.: Or ainsi est.

2. Abiit et laqueo se suspendit. (Matthæi XXVII, 5.)
3. Imp.: nee. — 4. L.-D.: Mais des saulvées.

s. xj mille.

6. Imp. : donc.

- 7. A propos de la légende de sainte Ursule et des onze mille vierges, ses compagnes, on peut voir le long article des nouveaux Bollandistes à la date du 21 octobre. Ils transcrivent beaucoup et ne discutent pas moins, avec un rare esprit de bonne foi et de critique. En somme, l'inscription: XI.M.V. que Valois expliquait par Undecimilla M.V. (martyr virgo), se doit plutôt comprendre Undecim martyrum virginum que Undecim millia virginum; mais c'est chose qu'il ne faut pas dire à Cologne. Le plus heureux, c'est que la légende a fait peindre à Memliack, sur la chasse de bois de l'Hôpital de Bruges, une série de petits chefs-d'œuvre.
  - 8. L.-D.: Rendans au Ciel leurs Ames.
  - 9. Immarcescibilis, qui ne se flétrit point.

Rommaines, Juisves et Payennes Qui pour leurs gestes ont eu gloire En mainte Cronicque et Hystoire,

Et, pour monstrer l'excellence <sup>4</sup>,
Je vous dis en audience,
Affin que soyez contens,
Que Minerve eust de science <sup>2</sup>
Et de vraye expérience
Plus que nul homme en son temps.
Par subtilz entendemens
Eut<sup>3</sup> les premiers sentemens
De innover <sup>4</sup> bastons de guerre <sup>5</sup>,
D'ont plusieurs faulx garnimens,
Ignorans telz ferremens,
Furent renverséz sur terre.

Et pour monstrer qu'en Dames a vaillance Voyez Judich 7, qui par force et puissance 8 Vint Oloferne dedans 9 son ost destruire 40. Ypolite qui à grans coups de lance 44 Mist Herculès en telle deffaillance

- 1. Le ms. de l'Hôtel de Condé, suivi par Lenglet, donne ici : Seigneurs, ayez pacience.
  - 2. Minerve.
- 3. Les impressions anciennes donnent : « Elle eut », qui fausse le vers.
- 4. Imp.: inuouer. 5. « C'est-à-dire les armes offen-
- sives. » L.-D.

  6. Le ms. de l'Hôtel de Condé portait : Regardons plus de la haulte excellence; Dame Judich, qui, etc.
  - 7. In saspientid (sic) Judich.
  - 8. L.-D.: qui par sens, sans puissance.
  - 9. L.-D. : jusqu'en.
  - 10. L.-D. : occire. 11. Ypolite.

Qu'on ne se sçavoit lequel avoit le pire.

De la Pucelle qui vous en vouldroit dire,
N'ayda-elle pas vaillamment à réduyre
La Normandie? Et puis la bonne Dame
De Thanaris, qui fist Cirus cocire,
Panthasitée, qui tant fist son nom bruyre,
Qu'aucunsdisoyent que homme estoit, non pas femme.

En guerre Dames ont gloire; Mais, pour entrer en l'hystoire De musicale science, D'herpe <sup>10</sup> David on décore, Mais la gente Tersicore Avoit mieulx l'expérience<sup>11</sup>.

1. Imp. : ne ne.

2. Imp. : avoir.

3. Ceci est tout-à-fait l'opposé de la légende antique. Lorsqu'Hercule voulut s'emparer de la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones, il la tua. Dans une autre légende, elle fut vaincue par Thésée; dans une troisième, suivie par Shakspeare dans le Mid-summer night's Dream, elle est la femme de Thésée.

4. « Il veut parler là de la Pucelle d'Orléans, qui fit

tant de prodiges sous le roi Charles VII. » L.-D.

5. L'imprimé porte en manchette: Thaniris, comme le texte. Il faut lire Thomiris. C'est « Thomiris, dont l'histoire ou la fable se trouve en nos auteurs. » L.-D. — On connaît au Louvre le beau tableau de Rubens, représentant, d'après le récit d'Hérodote, la Reine des Massagètes, faisant plonger dans un bassin plein de sang la tête de Cyrus.

6. Imp. : Cions. Réimp. : Cyons.

7. L'imprimé porte en manchette : Panthasitée, comme le texte. Il faut lire Penthésilée.

8. Réimp. : et non pas.

9. « On prétend que Panthasitée, Royne des Amazones, alla au siège de Troyes. » L.-D.

10. Imp.: David d'herpe. L.-D.: David d'une herpe.

11. In musicam Tersicore.

Callioppe eut l'excellence <sup>1</sup>
De jouer sans violence
Du claron et de la trompe <sup>2</sup>.
Tout sert à nostre deffence;
Villains, sans commettre offense
Les Dieux veullent qu'on vous trompe.

D'où vient ceste grant forfaicture Que les <sup>3</sup> Dames n'ont prélature, Veu leur force et auctorité? Ce<sup>4</sup> me semble contre droicture, Car dames sont la nourriture De toute amour et charité.

> Dames sont honnestes, Gentes, mignonnettes, Doulces et plaisantes, Advenantes, nettes, Trop plus que vous n'estes, Bestes arrogantes.

Si avons faces reluysantes<sup>5</sup> En beaulté si très sufisantes <sup>6</sup> Que vous en repaissez vos yeulx, Sont-ce raisons bien accordantes<sup>7</sup> Qu'en ayons parolles cuysantes D'entre vous, meschans envieulx ?

Quant aux 8 faitz parfaitz Aux Dieux satisfaitz,

<sup>1.</sup> Caliope. — 2. Imp.: trompette. — 3. Les, donné par L.-D. — 4. Imp.: Se. — 5. L.-D.: triumphantes. — 6. L.-D.: Plaisantes et tant pénétrantes. — 7. L.-D.: suffisantes. — 8. L.-D.: haulz.

Digne[s] <sup>1</sup> de mémoyre Ont <sup>2</sup> les femmes faitz, D'ont par leurs effaitz Viennent <sup>3</sup> en Hystoire.

Pour quoy est-ce encore Que l'on nous décore De tous nobles faitz <sup>4</sup> Pour nous mettre en gloire? Pour tel assessoire Vous estes deffaitz.

Que feist Sérès<sup>5</sup>?
Que feist Ysis<sup>6</sup>?
Que feist Araigne<sup>7</sup>?
L'une les bléz,
L'autre courtilz<sup>8</sup>,
L'autre la layne;
Araigne fut <sup>9</sup> la souveraine
De tiltre <sup>10</sup> draps de haulte lisse;

Qui trouva l'art, sinon Pamphille, De la belle soye qu'on fille Et de la tirer hors des vers' ?

Mais de vous ne sort que malisse.

<sup>1.</sup> Réimp.: Dine. — 2. Réimp.: Dont. — 3. L.-D.: vivent en l'histoire. — 4. Imp.: De tout noble faictz.

<sup>5.</sup> Cérès. — 6. Yssis.

<sup>7.</sup> Pour Arachné; Imp.: Araine. — 8. Jardins, vergers.

<sup>— 9.</sup> Réimp. : fus. — 10. Tisser. L.-D. : tistre.

<sup>11. «</sup> L'art de les dévider et d'en faire un tissu a été inventé dans l'île de Céos par Pamphile, fille de Latone. Ne la privons pas de la gloire d'avoit imaginé pour les femmes un vêtement qui les montre nues. » Pline, livre XI, 
\$\\$ xxv1; \text{ éd. Littré}, 1, 439.

Qui fera ung tel appostille <sup>1</sup> Comme fist Sapho, la subtille, Qui composa de si beaux vers?

Où estes vous, villains pervers, Qui voulez tumber à l'envers Nostre 2 honneur à chascun passaige. Lisez de Delbore la saige 3; Lisez de Thamar, la paintresse 4, Qui fust souveraine maistresse De viviffier ung ymage; De Christine 5 la grand saigesse 6, Et puis de Dido la largesse, En son temps Royne de Cartaige 7. Vous n'avez pas tant d'avantage, Villains 8, qui diffamés les femmes; Ce nous est ung los que vos blasmes.

> Se 9 une gente pucelle Reffuze par vertu \* 0 Vostre vouloir damnable, Est-il bien raisonnable Que le bon bruit 11 d'icelle

<sup>1.</sup> Habituellement ce ne sont que des gloses et des commentaires : ainsi les fameuses Postille Nicolai de Lyra super Bibliam.

<sup>2.</sup> Imp.: Noste. — 3. Delbora. — 4. Thamar.

<sup>5.</sup> Christine de Pisan, dont quelques ouvrages, imprimés à la fin du xv° siècle, avaient renouvelé la réputation.

<sup>6.</sup> Cristine. — 7. Dido.

<sup>8.</sup> Les imprimés donnent Villains meschans, ce qui fait un vers de dix pieds au milieu de vers de huit. L.-D. a superposé les deux mots, pour qu'on pût choisir entre les deux leçons.

<sup>9.</sup> Imp.: Ce. — 10. Imp.: vertus. — 11. L.-D.: renom.

Soit de vous abatu? Autant que d'ung festu.

#### Rondeau.

S'on ne vous veult aymer,
Devez-vous diffamer
La dame qui se garde?
Quant son œil vous regarde,
En est-il à blasmer?
Plus tost que vent de mer
L'aymer tourne en 1 amer.
N'y prenez donc point de garde,
S'on ne vous veult aymer.

Bien pouvez estimer Que vostre venimer Toute mercy retarde; Vostre langue lyzarde Vueillez donc réprimer, S'on ne vous.

Voyre dea<sup>2</sup>, et puis vous<sup>3</sup> nommer Telle que jamais réclamer Ne les vouldroit, tant lasches sont; De nuyt chanter, courir, resver, Tant en esté comme en yver, C'est tout le passe temps qu'il[z| ont.

Fy, fy, c'est à ceulx qui y vont Qu'i n'aparçoyvent Qu'il[z] doyvent faire, ne qu'ilz font,

1. En n'est pas dans notre texte; il est dans la réimp.

2. L.-D.: Voyre deux.—3. L.-D.: vont, qui est meilleur.

Tant petit sçavent,

Dont le ' plus souvent ils reçoyvent

La malle nuyt;

Trop entreprendre souvent nuyt.

Pour tant ne veuillés plus quérir,

Ny 2 enquérir,

Des Dames ny des Damoyselles;

Toute vertu 3 les fait flourir

Et seignorir 4

Par œuvres 5 supernaturelles.

Mais<sup>6</sup> les grans biens qui sont en elles<sup>7</sup> Enrichissent tant leurs querelles Que leur bruit si très hault redonde <sup>8</sup> Que mesmes à ces <sup>9</sup> pastourelles L'on crie des haultes tournelles <sup>10</sup>: Dames sont les trésors du monde.

Pour le trouble clariffier Et nostre honneur veriffier Congnoissez nostre fait trop monde <sup>11</sup>; Dames sont les trésors <sup>12</sup> du monde.

Rusticques, qui nous diffamés Et plaines de maulx nous nommés, Dictes qu'en nous honneur habonde <sup>18</sup>; Dames sont les trésors du Monde.

1. Imp.: Douleur. La leçon de la réimpression est préférable. — 2. L.-D.: Ne. — 3. Imp.: toutes vertus. L.-D.: Toutes vertus les font. — 4. L.-D., Réimp.: seigneurir. — 5. Réimp.: ouvres. — 6. L.-D.: Puis. — 7. Imp.: celles. — 8. « Pour dire: est extrêmement rempli. » L.-D. — 9. Imp.: ses. — 10. L.-D.: tourelles. — 11. L.-D.: Dictes qu'en nous tout bien abonde. — 12. Imp., ici et à la fin des deux strophes suivantes: le trésor. Nous adoptons la leçon de L.-D. — 13. L.-D.: Congnoissez vostre faict immonde.

Honneur en nous demourera Et de riens ne diminuera, Mais, affin que l'on vous confonde, Dames sont les trésors du monde.

Qui chercheroit dedens voz garde-robbes<sup>4</sup>, L'on trouveroit le Rommand de la Rose, Matheolus, toutes fables et lobes<sup>2</sup>, Qui contre nous et nostre honneur despose. N'y cherchés pas Vallère<sup>3</sup>, ny Oroze<sup>4</sup>, Le Champion, ny les Faitz Maistre Allain<sup>5</sup>; Ils n'y sont pas, par quoi je présuppose Que à clerc innoble <sup>6</sup> il fault livre villain.

Comment 7 osés-vous présumer
Cognars 8, béjaulnes, décongneuz,
Par voz faulx blasons diffamer
Le lieu d'où vous estes venuz 9?
Quelz maulx trouvés vous en nous? Nulz;
Tout bien vient de fémenin gerre.
Comment naquistes-vous? Tous nuds,
Ainsi que pouvres vers de terre.

I. L.-D.: Si vous cerchez dedans leurs garderobbes. 2. « Faussetés ; c'est en ce sens qu'il est mis dans les premiers vers du Roman de la Rose, » L.-D. — 3. Valère-Maxime. - 4. Paul Orose, l'historien chrétien du ve siècle. La traduction des Histoires de Paul Orose a été imprimée par Vérard en 1491; celle des Dits et Faits mémorables de Valère le grant (Valérius Maximus), faite par Maître Simon de Gonesse de 1375 à 1401, l'a été plusieurs fois à la fin du xvº siècle (Brunet IV, 237, et V, 1050-1). - 5. « Le Champion des Dames de Martin Franc et les Faits Maître Alain Chartier sont l'apologie des Dames. » L.-D. — 6. Imp.: Que innoble. Réimp.: Nous pensons à Clerc. L.-D.: Qu'à clerc non noble. Ce vers et les sept précédents sont dans le ms. de l'Hôtel de Condé mis plus haut, avant le rondeau « Qui bien estudiroit aux Dames.» Voy. p. 240, note 5.-7. Imp.: Comme. - 8. Réimp.: Cognards; c'.-à-d. connars. L.-D.: cagnards.-9. L.-D.: Les vaisseaux dont estes venuz.

D'où 4 yssites-vous? Il fault croire, Pour tout vray 2, que ce 3 fust de nous. Puisque ainsi est, sans plus enquerre, Vous participez de nous tous. Qui vous nourrit ? Saiges et foulz Prennent de nous nourrissement. Comment osés-vous donc tous coups Descrier nostre advancement 4?

Vostre concept s et naissement Tenez de nous à l'ayde d'homme s, Et mesme vostre accroissement; Cela se voit à l'œil en somme. Je m'esbahis donc beaucoup comme L'homme se répute si digne Quant il meurtrist, tue et assomme, L'honneur de sa propre origine.

> Est il or de mine Qui baille <sup>7</sup> la migne De femme en fleur d'eage? Face fémenyne Tout deuil extermine Et guérit de raige.

1. L.-D.: Dont.—2. L.-D.: Sans doubter.—3. Imp.: se. 4. Rusticus est ille qui turpia [dicit] de (Imp.: do) mu-liere. — 5. Au sens de conception et de naissance. Imp.: concep.—6. « Ce vers et le suivant manquent dans l'édition gothique; mais nous les avons tirez du ms. de l'Hôtel de Condé. » L.-D. A notre tour nous ne les connaissons que par Lenglet.

7. Vaille serait peut-être meilleur. — « Je n'entends pas bien cet endroit, à moins que cela ne veuille dire que ce n'est pas l'or qu'on tire des mines qui rend le visage des jeunes femmes si brillant et si agréable; cela leur vient de

nature. » L.-D.

Le fol et le saige De nostre corsage Ont humanité; Si, par fol langaige, Nous faictes oultraige, C'est grant cruaulté.

A la vérité, Loy n'auctorité A ce ne s'acorde; C'est contre équité Donc<sup>4</sup>, si villité De nous on recorde.

Faisons [nous] <sup>2</sup> guerre? Non; concorde. Que vient-il de nous? Tout prouffit. Et rigueur? Non; miséricorde. Qui toute rigueur desconfit? Le cueur en loyaulté confit. Et la bouche quoy? Véritable Comme l'Évangille; il souffit <sup>3</sup> Qu'on le congnoisse en lieu notable.

Pour vuider la fin du notable, N'est il pas escript en bon lieu Combien Hester fut prouffitable<sup>4</sup> Vers Assuère au peuple Hébrieu? L'humilité de Hester par Dieu De Aaman <sup>5</sup> vaincquit la fiereté, Et les Juifz rendit <sup>6</sup> en leur lieu <sup>7</sup>,

<sup>1.</sup> Imp.: dont. — 2. Le mot nous se trouve dans L.-D. — 3. L.-D.: suffit. Réimp.: souffrit. — 4. Hester. — 5. Imp.: De Naamen. — 6. Réimp.: vainquit, répété du vers précédent. — 7. Ms. de l'Hôtel de Condé: fieu. « Pour

De servitude en liberté.

Que dit ce texte d'obscurité 1? Que l'humilité de Marie D'Enfer ténébreux en clarté Rendit Humaine confrarie. Est-il en vostre librayrie<sup>2</sup> Escript que homme<sup>3</sup> en ait faict tant? Nennin 1; malgré vostre brayrie, Vostre cause perdrez 5 content.

Encor ne souffist 6 il à tent.

Je veulx 7, par raison esvidante,

Montrer à tout bon escoutant

La femme estre très excellante.

Quant la Puissance Omnipotente

Créa les Cieulx comme parfait,

Disoit: « Telle chose est décente;

Faciamus 8, » il estoit fait 9;

Il n'y usoit point d'autre effect.

En tel façon créa les Cieulx,

Tousjours faisant de bien en mieulx.

Après il voulut faire l'homme 10, Qui fut ung exellant ouvrage; Disant « Faisons », il fut fait; somme,

fief, domaine. La rime demandoit que Jean Marot estropiât ce mot, et il l'a fait. L'édition gothique met lieu au lieu de fieu. » L.-D.

1. Il faut prononcer d'obscurté. — Imp. : teste; Reimp. : ce teste de d'obscurité. — Le sens est : Qu'est-ce que le Teste. C'est-à-dire l'Evangile a d'obscur?

Texte, c'est-à-dire l'Evangile, a d'obscur?

2. Au sens de bibliothèque. — 3. L.-D.: l'homme. —

4. L.-D.: Nenny.—5. Réimp.: perdez. — 6. Imp.: souffrit.

7. Imp.: vent. — 8. Imp.: Faciamun. Genesis, 1, 26;

II, 18. — 9. Facia[mus] hominem.—10. Imp.: l'honneur.

Tout estoit fait à son langaige. Mais, quant vint à faire l'ymaige De femme, soyés tous certains Qu'il leur donna cest avantage Qu'il y voulut mectre 4 les mains.

David le nous a confirmé, Quant il dit: Delectasti me, Domine, in factura tua; Encor ne souffit pas cela, Car, si vous lisés le surplus, Il dit: et in operibus Manuum tuarum<sup>2</sup>. Certes Grans grâces ont esté ouvertes A femme, quand Dieu de ses mains, La fist pour le bien des humains<sup>3</sup>.

Le plus grant bien, que oncques Dieu donna 4 Et délivra à homme, ce 5 fut femme, J'entens donné quant il acompaigna 6, Car d'audivi 7 autant lui ordonna Comme il en a, car quoy? S'elle le clame 8 Pour son Seigneur, aussi luy pour sa Dame, Leur corps et âme doit estre en unité,

1. Imp.: mecte. — 2. Psalmorum XCI, 4. — 3. Le ms. de l'Hôtel de Condé intercalait ici seize vers que nous avons donnés ci-dessus d'après notre imprimé. Voy, p. 249, note 10. — 4. D'après L.-D.: que oncques donna Dieu. — 5. Imp.: se. — 6. L.-D.: J'entens donner, quant il l'accompaigna. 7. « Antique manière de parler pour dire autorité, crédit, puissance. » L. D. — Emprunté à la langue de la magistrature; le juge écrivait audivi sur une requête rapportée. — « Vocem tuam audivi in Paradiso et timui, eo quod nudus essem, et abscondi me... Mulier, quam dedisti misi sociam, dedit misi de ligno, et comedi. » Genesis, III, 10 et 22. — 8. Imp.: Celle se calme.

Conjoinctz ensemble comme une Trinité 1.

Mais Jalousie avecques Malle Bouche <sup>2</sup>
N'ont peu souffrir estre <sup>3</sup> doulce amytié,
Car chascun jour ilz donnent quelque touche
A nostre honneur, plus pur que l'or de touche <sup>4</sup>;
Mauvais ne peut celler sa mauvaistié.
L'ung nous blasonne <sup>3</sup>; l'autre en fait un traict[i]é;
Rondeaulx infâmes sont leurs beaulx entremetz <sup>6</sup>;
Ung aultre vient qui fait pis la moytié,
Disant qu'a veu ce qu'il ne vit jamais.

#### Rondeau.

Par Faux Rapport maint homme vertueux Ont esté mis au ranc des souffreteux, Car, quant flateur a de parler audace, Ne doubtez point qu'il fait 7 plus orde trace Que nul serpent ou crapault venimeux.

Le coup de dague d'ung homme furieux A la moytié<sup>8</sup> n'est pas si dangereux Qu'[u]n coup de langue, qui tout honneur efface Par faulx rapport.

La nature est d'ung flateur envieulx Blasmer les bons, louer les vicieux; Mais, si d'aultruy ne peut oster la grace, Il blasmera ceulx de sa propre race Ou luy mesmes, s'il ne peut faire mieulx, Par faulx rapport.

1. « Belle comparaison. » L. D. — 2. « Pour dire Médisance. » L.-D. — 3. L.-D.: ceste. — 4. Or fin et reconnu comme tel à l'épreuve de la pierre de touche. — 5. Imp.: blasme. L.-D. donne la bonne leçon. — 6. L.-D.: L'aultre nous sert d'ung piteux entremetz. — 7. L.-D.: Et qu'ainsi soit quant flatteur a l'audace || D'estre escouté, il fait, etc. — 8. L.-D.: Ne doubtez point que le coux furieux || De dague ou lance, etc.

Donc n'est besoing de croire trop légier<sup>4</sup>, Mais escoutez<sup>2</sup> et, après la nouvelle, Soy enquérir et non pas oultrager Celluy ou celle que l'on veult lèdanger<sup>3</sup>, Car verité la mensonge décelle<sup>4</sup>; Puis, s'on<sup>5</sup> congnoist du flateur la cautelle, Pugny doit estre jouste ceste raison:

« De mal brasser vient l'amère boisson ».

Ung grant de sa gueulle a

trouvé Vent d'ont c'est pris

perflu

dain flé

Car tout son venin bour

cheu mais

Est luy dont n'est a pris

Α

éement il pr avoit is

De veraine l'honneur d'une, sa

ayant

L Bonne Le toutes pris

trop

ta Mais nt pour ses faitz tilz

saine

de Fut ux d'aller pescher 7.

<sup>1.</sup> Réimp.: legère. — 2. Imp.: escoutez. — 3. « Lédangier, blasmer. » L.-D. — 4. Imp.: descelle. — 5. Réimp.: l'on. — 6. « Bonne entre cent, parce que L et L font cent. » L.-D. — 7. « Ces vers, qui sont en rébus de Picardie, manquent

## Explication.

Ung grand sousfleur de sa gueulle a soufflé
Vent superflu d'ont s'est trouvé surpris.
Car tout sousdain son venin boursousflé
Est cheu sur luy, dont n'est assoubz¹, mais pris.
Assuréement il avoit entrepris
Dessus l'honneur d'une sa souveraine.
Bonne entre cent, ayant sus toutes pris,
Mais entre tant, pour ses faits trop subtilz,
Fut entre deux d'aller pescher soubs Saine.

#### Rondeau 2.

Plus que jamais l'on voit croistre ces<sup>3</sup> Dames En tout honneur. Si jamais <sup>4</sup> fut des femmes Dignes de loz, croyez qu'il en est ore Dont il sera éternelle mémoire, Lorsque les corps seront dessoubz les lames.

Si Pénélope et Lucresse les flames
De Cupido évitèrent sans blasmes,
Pourtant n'est pas dit qu'il n'en soit encore
Plus que jamais.

Car telles règnent, que par leur bruyt et fames Clouent les bouches des mesdisans infames;

dans l'édition gothique et se trouvent dans le ms. de l'Hôtel de Condé avec les neuf vers qui leur servent d'explication. Il y a un rondeau de Jean Marot aussi en rébus. »
L.-D. — C'est le cinquantième, L'Homme dupé, édition de
Lenglet, in-4°, t. IV, p. 291-2; in-12, t. V, p. 276.

1. « Pour absous.» L.-D. — 2. Dans le ms. de l'Hôtel de
Condé ce Rondeau était placé après la Ballade acrostiche
qui suit. — 3, L.-D.: les. — 4, L.-D.: jadis.

Considérant leur immortelle gloire<sup>4</sup>
Sont co[n]traintz dire en public auditoire
Que Dames sont sans hontes ne diffames;
Plus que jamais, etc.

Ballade
[de la Parangonne des Dames, dont le nom est
escript par le commencement
des lettres capitales 2.]

A u cathalogue des Dames vertueuses N'avons<sup>3</sup> pas veu ceste dame excellente, Noble en tous faitz, qui par gestes eureuses En nostre sexe tout bon bruyt représente. De sens, d'honneur, c'est l'adresse et la sente<sup>4</sup>, Enumérée, entre les parangonnes<sup>5</sup>, Bonne, belle, libéralle, prudente, Royne d'honneur, exemplaire des bonnes.

E lle a ce jour que euvres ambicieuses
Tient soubz le pied et les humble[s] augmente;
Aux povres gens parolles gracieuses
J oyeusement, avecques dons, présente;
Grande en vertus et de vices absente
Nous la tenons, car de toutes personnes

1. L.-D.: Voyant croistre leur nom en toute gloire.

3. Imp.: Novons. L.-D.: Nous voyons or.—4. «Chemin, voye.» L.-D. — 5. Imp.: paragonnes. — 6. L.-D.: cueur.

<sup>2.</sup> α C'est le titre que porte cette ballade dans le ms. de l'Hôtel de Condé; mais ce titre manque dans l'édition gothique; ill est cependant utile pour montrer que cette pièce regarde Anne de Bretagne, dont le nom est formé par les premières lettres de chaque vers. » L -D.

E lle est dicte, par raison très-décente, Royne d'honneur, exemplaire des bonnes.

O vous, Dames, Nymphes, Muses et Preuses <sup>4</sup>, Y polite, Palas, Nays <sup>2</sup> la gente <sup>3</sup>, N'estimez plus vos œuvres glorieuses; E nvers ceste vous perdez vostre entente. D ieu la régist, et tant de vertuz ente E n son pourpris qu'à chapeaulx <sup>4</sup> et couronnes F ait tant d'honneur <sup>5</sup> comme prééminente Royne d'honneur, exemplaire des bonnes.

A ceste cause vous <sup>6</sup>, langues venimeuses, N e parlez plus pour excéder noz bournes, C ar nous avons, comme chevaleureuses, E scu d'honneur, exemplaire des bonnes.

1. Réimp.: pieuses. L.-D.; O vous, Nymphes, Muses, Sybilles preuses. — 2. L.-D.: Sapho.

3. Nais est le nom qu'André Chénier dans sa pièce de l'Oaristys a donné à la jeune fille de l'idylle en dialogue qu'il a imitée de Théocrite (Idylle XXVII). Ce n'est pas dans Théocrite que notre auteur l'a pris; mais il y a trois Nais dans la Mythologie. Ici ce ne doit être pourtant ni la femme de Bucolion, mère d'Æsépus et de Pédasus, ni la femme d'Otryntée, mère d'Iphition, ni même celle que l'on donne, aussi bien que Phillyre, comme l'amante du Dieu Saturne, métamorphosé en cheval, et comme mère du centaure Chiron. Le rapprochement n'eût pas été fort poli pour la Reine de France, et notre poête de cour n'a dû y voir que le nom générique de Naïade. Il aura mis au hasard le nom de Naïs pour remplacer celui de Sapho qu'il avait employé d'abord, et qui, réflexion faite, lui aura paru ne pouvoir être cité comme un modèle de vertu.

4. Chapeaux ou couronnes de fleurs. Voir l'article Chapel du Glossaire des Emaux de M. de Laborde, p. 205-7.

5. L.-D.: tout honneur. - 6. Imp.: vos; Réimp.: voz.

#### Conclusion.

Pour tant, Seigneurs, Gentilz et Mescaniques, De ces <sup>1</sup> bragars n'estimés plus les ditz, Et si <sup>2</sup> croyez que telz mots sophisticques Viennent de <sup>3</sup> gens des Dames escondis Qui, se voyant de leur grace interditz, Pour eulx venger desgorgent toute injure. Vous m'en povez croire sans que j'en jure, Veu que je suis nommée, entre les femmes, La vray disant Advocate des Dames.

#### Finis 4.

I. Imp. : ses.

2. Imp. : et Réimpr. : ne. - L.-D. : me.

3. Imp. : des.

4. L.-D.: Cy finist la vray disant Advocate des Dames,

composé par Maistre J. Marot.

— Nous avons cité, p. 225-6, deux passages des préfaces de Lenglet Dufresnoy; en voici un troisième qui se trouve dans la dédicace de l'édition adressée au célèbre bibliophile le comte d'Hoym, I, viu!: « Une pièce singulière, omise dans toutes les éditions de Marot, paroît ici presque pour la première fois. Je la connoissois par les ouvrages du fils, mais je ne l'avois jamais vue. J'ai l'obligation à vos recherches et à votre goût, Monseigneur, de m'en avoir fait acheter l'unique exemplaire imprimé trente ou quarante fois au delà de sa valeur. C'est La vray disant Advocate des Dames. Ce n'est pas seulement un Éloge d'Anne de Bretagne, la bienfaitrice de Jean Marot; c'est encore une assez belle apologie d'un sexe contre lequel il est toujours honteux à un galant homme de parler mal. J'ignorois que vous la fissiez chercher, et vous ignoriez que je la voulusse avoir; c'est ce qui a causé la seule guerre que j'aurai jamais avec votre Excellence. » Il s'agit, on l'a vu p. 226, note 1, d'une guerre de sept livres cinq sous.



## La Femme mocqueresse mocquée.

Voici la transcription du titre de cette pièce :

¶ La feme moc // gresse mocquee. S. l. n. d. [Paris, vers 1525], pet. in-8° goth. de 4 ff.

Au titre, un bois qui représente un homme tenant la main sur la garde de son épée et parlant à une femme.

Cette plaquette est restée inconnue à M. Brunet et n'a été décrite jusqu'à présent par aucun bibliographe. Nous l'avons reproduite d'après l'exemplaire unique qui appartient à M. le comte de Lignerolles.

La Femme mocqueresse mocquée.

omme femme desconfortée, Comblée de dueil, plaine de larmes, Je me suis icy transportée Comme femme desconfortée, Et soit l'auctorité notée Que plorez sont noz derniers termes

# 270 LA MOCQUERESSE MOCQUÉE.

Comme femme desconfortée Comblée de dueil, plaine de larmes,

A, mes dames, preudes et fermes, Qui tant sçavez de nobles tours Contre les assaulx et alarmes Des conquérans au faict d'Amours, J'ay esté tenue en mes jours Telle jusque(s) à ceste heure cy Et surnommée en plusieurs Cours Une aultre « Dame sans mercy <sup>4</sup>. »

Or devez vous entendre ainsi Que j'estois droicte, bien taillée, Belle assez, advenante aussi, Entre deux modes habillée, Mignonne, propre et esveillée, Trop ne pou moyenne simplesse, Doulx parler, bien enbabillée, Toutesfois ung pou moqueresse;

Moquer, sans moquer par rudesse, Mais gaudir des povres amans, Qui pour petite gentilesse Font entre eulx mille tours plaisans. Se je voyois ces <sup>2</sup> bien disans Parler deux à deux, à par soy, Et moi de lauder (larder?) motz cuisans, Faignant estre à la bonne foy.

Se je voyois auprès de moy

<sup>1.</sup> Allusion au poeme bien connu d'Alain Chartier.
2. Imp. ; ses.

Ung tas de menus marjoletz<sup>4</sup>, De fleureurs de je ne sçay quoy, De trop jolis, de nouvelletz<sup>2</sup>;

« Mais, je vous prie, regardez les, »
Disoi-ge pour mon passe temps;
« Se sont un tas de pignollets³
Qui ne vallent pas leurs despens »,
Et, si en voyois d'indigens,
Povres, égaretz, souffreteulx,
Voulant faire des fines gens
Entour moy sans estre honteux,

Ilz n'en avoyent que ung mot ou deux Si bien assis que, par mon Dieu, Ilz s'en alloyent tous marmiteux 4; S'estoit mon estat et mon jeu. Se Monsieur, ne sçay de quel lieu, M'envoy[oi]t par son petit page Dyamant, ou camahīeu 8, Que je le reçeusse pour gaige:

« Allez, allez; que de langaige », Se luy disois je, « mon amy; Vostre maistre n'est pas bien saige Il n'y entend ne fa ne my. » S'il venoit quelque bon blémy 6,

1. Marjoletz ou Marioletz, muguets, galants. — 2. Imp.: nouvelletez. — 3. Pignoletz, bien peignés; synonyme de muguets, freluquets, mariolets. C'est un dérivé de pigne pour peigne; on dit encore pigner pour peigner dans le dialecte rouchi. — 4. Malheureux, misérables, navrés. — Cotgrave traduit marmiteux par « wretched ». — 5. Camahieu, ou mieux camayeu, sardoine, agathe et toute pierre dure taillée en camée. Voy. le Glossaire des Emaux de M. de Laborde, p. 184-91. — 6. Imp.: bémy.

## 272 LA MOCQUERESSE MOCQUÉE.

Quelque transsy, souffrant martire, Qu'il ne m'osoit faire à demy Du mal qui tousjours luy empire,

Or c'est faict, je n'en veulx rien dire, Mais, s'il fust mort de malle mort, Je ne m'en fusses faict que rire Sans lui donner aucun confort, Dont je sçay bien que j'é eu tort. J'ay ouy dire à plus de vingt, Si Dieu n'estoit miséricordz, Que de mocquer onc bien ne vint.

Se jamais à femme survint
Sur son aage malle fortune,
Ne si jamais mal lui en print,
Dy¹ que plus aultre j'en suis une.
O malheureuse, plus que Lune
Variable je te confesse;
Amour, ta rigueur importune
Te provoque toute destresse.

J'ay refusé en ma jeunesse
Tant d'enfans de Maison de bien,
Tant de cueurs extraictz de Noblesse
Et tant de gens de beau maintien;
Mais j'ay pirs faict, je le sçays bien,
Et ainsi qu'une vieille chienne
Choisist le plus malheureux chien.
A qui est donc la faulte? Mienne.

En ay ung, quoy qu'il en advienne,

1. Imp. : Je dy.

Qui seul 4 en la fin m'a déçeue, Et si fault que je l'entretienne Que la povreté ne 2 soit sçeue Car, si la faulte est aperçeue De mon mary, me velà morte Ou à jamais femme perdue, Sans eschapper en aultre sorte.

Je le flatte je le supporte 3,
Je ne luy sçay quel feste faire,
Mais de tous pointz me desconforte,
Tant est plain de mauvais affaire.
S'il veult avoir et je diffère,
Il me menace de le dire
A mon mary et me profère
Rigoureuses parolles de yre;

Il ne me cesse de mesdire,
M'appelant [....] telle quelle
En disant que je suis la pire
De Paris et la plus rebelle:
« Vielle, cuides tu estre belle<sup>4</sup> »,
Me dist il? « Je puis beaucoup mieulx »,
Et Dieu sçait l'honneste libelle
Qu'il me descript devant les yeulx.

Il semble à ce fol glorieux Que je soye quelque vieil registre. Ha, que ai-ge fait, beau sire Dieux! C'est dommage qu'on ne me mittre 3.

<sup>1.</sup> Impr. seulle. — 2. Imp. : me. — 3. Imp. : je le uppose. — 4. Imp. : telle.
5. Il ne s'agit pas ici du bonnet d'évêque, mais bien de

## 274 LA MOCQUERESSE MOCQUÉE.

Le meschant, le povre belistre
Il avoit le bisac au col,
Quant vint chez moy. Esse b[e]au tiltre?
Deust il ainsi faire du fol?

N'esse pas trop vollé d'ung vol D'avoir mon cueur tant asservy? Que maudit puist estre l'orgueil Et l'heure qu'onques je le vy. Il ne seroit pas assouvy De trente bagues en ses dois; Quant est du drap, j'en ay chevy, Mais, de la penne, je la doibs.

Garder ne sçaurois ung tournois Pour entretenir ce seigneur, Et me menasse assez de fois Me faire quelque deshonneur; Oncques Jacobin ne Mineur Ne fut en ce point réformé. Ne m'esse pas trop grant malheur De l'avoir à nul jour aymé?

C'estoit Johannes, l'heur aymé, Quand il vint en nostre maison, Et je l'ay Maistre Jehan nommé Et maistrié par mon blason; Il me maistrie; c'est raison; Telle fault boire qu'on la brasse 2;

la mitre en papier dont on coiffait par dérision les individus condamnés à la peine du pilori. Cotgrave traduit le mot mitré, quand il est employé dans ce sens, par: mis au pilori.

1. Je lui ai donné la qualité de Maître.

2. Voir page 264, ligne 8.

Après l'une l'autre saison; Trop peu estrainct qui trop embrasse.

Mesdames, se je ne suis grasse 4, Ne vous en esbahissez pas; Se n'est pas perdu sa grâce (sic) Et son honneur touchant ce pas, A grant peine avant mon trespas Telle perte recouvrer puis; Prenez donc exemple en mon cas<sup>2</sup>; Mieulx vauldroit trembler en ung puis.

Dont, pour conclusion, je suis De toute douleur agitée, En pleurs, soucy, et en ennuys Comme femme desconfortée. Se j'ay dit comme il m'est mescheu Et ma fortune j'ay comptée, Je vous prie que pas ne soit sçeu Comme femme desconfortée;

C'est affin que exemple prenez Et que pas ne vous soit ostée La bonne grâce que obtenez; Comme femme desconfortée A peine tel cas est segret; A la fin c'est chose éventée, Et velà mon dolent regret Comme femme desconfortée.

Finis.

1. Imp. : grace. — 2. Imp. : cris.



# Le Monument des François morts dedans Luzignen durant le siège. A la Rochelle, par Pierre Haultin, 1575.

Nos lecteurs peuvent se souvenir d'avoir vu, à la fin du sixième volume de ce Recueil (pp. 232-345), « Les efforts faicts et donnéz à Lusignen, la vigille de Noël, par Monsieur le Duc de Montpensier, Prince et Pair de France, Lieutenant général au païs de Guienne, et soutenus par M. de Frontenay, Prince de Bretagne. Imprimé nouvellement. 1575. »

La Bibliothèque de M. le Duc dé La Trémoille possède une plaquette in-8, de huit feuillets non chiffrés, dont chaque page contient un sonnet et dont

voici le titre complet :

Le // Monument des // François morts de // dans Luzignen du // rant le siege // A très-illustre et trèsmagnanime Prince // René viconte de Rohan etc. // Par un gentilhomme de Poitou // blessé durant le siege. // A La Rochelle // par P. Haultin // 1576.

L'impression est donc postérieure d'une année au poème des « Efforts et assauts » comme à la Relation

en prose du siège de 1 (74 dont on a donné des extraits dans la note introductive, VI (292-3, 299-305), et la table (343-5). Un des sonnets des Efforts est signé P. G. S. D. L. C.; la Relation est signée: G. P. S. D.L.C., et les dernières lettres permettent de restituer sieur de la C-. J'ai pense alors que l'auteur pourrait être le « sieur de la Coste », qui est trèssouvent cité dans le récit en prose, plutôt que le sieur de la Corbière qui n'est cité que deux fois; le sieur de la Combe doit être exclu puisqu'il fut tue des le 15 octobre. Le gentilhomme de Poitou, blessé pendant le siège, qui dédie ses sonnets funéraires à René de Rohan, vicomte de Rohan et seigneur de Frontenay, comme le sieur de la C- avait fait du récit en prose, ne me paraît pas être un personnage différent. Le style, les images et les sentiments sont les mêmes, et je ne doute pas que le récit en prose, les Efforts et le Monument ne soient du même auteur, et que cet auteur ne soit le sieur de la Coste, si ma conjecture est acceptée pour l'interprétation des initiales.

Je renverrai d'ailleurs au commentaire de la première pièce, inutile à répéter pour cette seconde, en y ajoutant un détail. Le passage de Brantôme, cité p. 308, fait allusion à la visite de Charles-Quint; la Relation de l'entrée de celui-ci à Poitiers, réimprimée dans les Pièces justificatives du Du Bellai de l'abbé Lambert, VI, 341, est plus explicite: « Le huitième jour de octobre (1539) l'Empereur, qui avoit passé par Bayonne, Bordeaulx et autres lieux, accompagné de Monsieur le Daulphin, M. d'Orléans, enfans du Roy, et de Monsieur le Connestable de France, passèrent par la ville royale de Lusignan et logèrent au chasteau, qui avoit été promptement réparé pour ung tel prince. »

A. de M.

A très-illustre et très-magnanime Prince, René, viconte de Rohan, etc.

#### Sonet.

pi tes pères, vivans par tout cet Univers D'un los, qui va passant la mort, l'oubly [et l'age; Ni tout l'or que le Ciel voua pour ton partage

Dès qu'on emmaillota tes membres dans le bers 1;

Ni les ennuis passez et les travaux divers Que l'Amour t'a donnez, ains que ce Dieu volage Voulust borner tes maux d'un chaste mariage, Ne seront maintenant le sujet de mes vers;

Mais je veux retracer ta peine infatigable Dont Mars, séant aussi sus ton cœur indomtable, Efface tout le los des hommes de ton nom,

Et veux, maugré le Temps et la Mort oublieuse, R'animer ces Françoys, qu'Enyon 2 l'hazardeuse Fait communs avec toy d'un éternel renom.

<sup>1.</sup> Berceau. - 2. Enyo, nom grec et latin de Bellonne.

Epitaphe du Seigneur DU FRAISNE DE CHERVE blessé le 13° d'octobre 1574, montant sur le portail du ravelin à la teste de la ville, dont il mourut quatre ou cinq jours après.

#### Sonet.

Que l'homme a de mal, de tourment, de misère, Tandis qu'il est vivant! Certes la seule mort, Frayeur des plus vaillans, que l'homme craint si fort, C'est le port de ses maux, et leur force dernière.

« Vien ça, Soldat, croy moy, jette ta peur arrière; Quand cent mille boulets plouveroient en ton fort, D'un pié ferme planté, sans crainte de ton sort, Monstre à ton ennemy la contenance sière. »

De tels propos j'allois les miens encourageant; L'ennemy, qui me voit, mirant et deschargeant, M'envoye dans le corps une bale mortelle.

O que je suis heureux! Je vivois en langueur D'un mal qui peu à peu deffaisoit ma vigueur, Et la Mort m'a donné une vie éternelle. Epitaphe du sieur DE LA COMBE Sergent-major, tué le 15° d'octobre voulant passer au portal de l'Eschile.

#### Sonet.

Jà par trois jours entiers une horrible tempeste De poudre, de canons, de boulets et d'esclats, Plus bruyans que le feu du père de Pallas <sup>4</sup> Quand tonnant il frapoit les Géans sur la teste,

Bruloit, grondoit, sifloit, et tomboit sur la creste De nos durs morions <sup>2</sup>, si que le grant Atlas, Pilier de l'Univers, sereit mesme bien las D'endurer tels effors, et ceux qu'on nous apreste.

On dit que l'ennemy veut venir à l'assaut; Le raport n'estoit vray, mais toutesfois il faut En avertir les chefs pour le deu de ma charge;

J'entrois sous un portal; un canonnier me voit; Il met le feu soudain; le boulet frape droit; Mon sang imprime au mur une peinture large.

1. C'est-à-dire de Jupiter.

<sup>2.</sup> Casques. Voir la *Panoplie*, par M. de Belleval. Paris, 1873, p. 3-5.

Epitaphe des sieurs de Bois-Aubin, autrement Boissec le jeune, LA Court de Chirè, Saint-Jasmes, Chateau-Neuf et autres gentilshommes et soldats tués le 23 octobre, jour d'assaut donné au ravelin de la Vacherie.

## Sonet en dialogue.

LE PASSANT.

Tous ces enfans de Mars, dignes tous du laurier Et de los éternel, dont la sanglante rage De leurs propres voisins a fait un tel carnage, Perdront-ils leur renom par faute d'un ouvrier?

## LE POÈTE.

Passant, ne vois tu pas que le canon meurtrier M'a presqu'aussi conduit à ce mesme passage Suivant, poussé d'honneur, et de pouvoir et d'age, Pallas, qui m'animoit d'un courage guerrier?

## LE PASSANT.

Quoy donc? Avec les corps, leur renom et leur Sur Léthéz embarquez, iront-ils delà l'eau? [gloire, LE POÈTE.

Passant, toy qui le peus, escris sur leur tombeau

D'une plume d'acier ces vers en leur mémoire : Nous avons icy bas nos corps victorieux; Nos esprits, couronnez de laurier, sont aux Cieux. Epitaphe du sieur DU CHAILLOU, blessé le 23<sup>e</sup> d'octobre à l'assaut donné au ravelin de la Vacherie, dont il mourut deux jours après.

# Sonet en dialogue.

LE PASSANT.

H omme de bien, dis moy, qui veux-tu mettre en

Quel désastre nouveau te cause ce labeur?

LE FOSSOYEUR.

Las ! c'est un pauvre corps, froissé par la fureur Du canon, qui menoit l'autr'hier ce tonnerre.

## LE PASSANT.

Amy, c'est un hazard, compaignon de la guerre; Mais nomme donc celuy dont tu plains le malheur. LR FOSSOYEUR.

Le Chaillou fut son nom. Je ne plains point son heur, Mais ouy bien le malheur, où sa mort nous enserre;

Car l'homme est bien heureux, quand il luy faut Résolu comme il fut, que ce n'est point périr [mourir, Voler là haut au Ciel, lors que son heure est preste,

Et pourtant, si l'on voit les hommes vertueux Nous laisser au besoin pour s'envoler aux Cieux N'est-ce point un malheur qui nous pend sur la teste? Epitaphe du sieur DE FOUCAUT blessé le 22° de novembre d'un coup de canon, ainsi qu'il estoit sur les voutes du Temple, dont il mourut la nuit suivant.

### Sonet.

Soit qu'à cheval on m'ait veu de furie, Roide en l'arcon, brocher un fort coursier, Et m'élancer, hardy comme un sanglier, Au plus espais de la troupe ennemie;

Soit qu'on m'ait veu dessus la Vacherie, Aux jours d'assaut, ferme comme un pilier, Fiché debout, branlant l'espieu meurtrier, De corps sur corps faire une boucherie;

Toujours, toujours, assaillant, assailli, Mon ennemy, de courage failli, Deffait, chassé, m'a delaissé la place.

L'homme vaillant est sujet aux hazards, Du lit d'honneur d'Enyon et de Mars; De telle mort, ô passant, suys la trace. Epitaphe du sieur DE ROUMEFORT, tué le 14º de décembre sur les neuf ou dix heures du soir, ramparant la brèche du Ravelin de la Vacherie, faite aux jours précédens.

### Sonet.

De bras, de reins, d'un cueur, roide, fort et bouillant,
J'ay, frapant l'ennemy, repoussant sa bravade,
Soustenant les esclats de mainte canonnade,
Blessé, versé, vaincu le plus foible assaillant.

Hélas! Je n'avois sçeu mourir en bataillant, Mais un foible poltron a d'une arquebusade, De nuit, d'un coup d'hazard, près d'une barriquade, Blessé, versé, deffait le tenant plus vaillant.

Je pensois bien un jour des bras, des reins, du cueur, Lier, couvrir, tuer le mal, le feu, l'ardeur, Qui m'alloient consommans d'une amoureuse rage.

Au moins, si l'un de vous eschape cette mort, Qu'il die à celle-là que servoit Roumefort Qu'un seul regret l'espoint, l'heur d'un tel mariage. Epitaphe du sieur DE RIBOUARD

Sergent major

et du Sergent DES PREZ,

de la Compagnie du Capitaine Luché,
tués tous deux d'un coup de canon

le 19° de décembre.

#### Sonet.

Des Prez, chacun dira qu'inconsidérément Toy pour prendre le mot, et moy pour te le dire, Nous estions comme un blanc pour l'objet de la mire D'un juste canonnier, qui tira vitement;

Mais les causes d'embas, et mesmes l'instrument Qui sépare du corps ce qui au corps respire, Ne sont qu'exécuteurs, ou du veuil ou de l'ire, Ire ou veuil, arrestez au Ciel premièrement,

Et ceux, qui vont disans que nous fismes fort mal, Ne sçavent quel chemin les doit conduire aval, Et le glaive douteux leur pend dessus la teste.

Povres I gens, pensez vous que les sages nochers, Aguez sur la mer d'une forte tempeste, Se puissent garantir des bancs et des rochers?

1. Imp.: Paures.

Epitaphe du sieur DE PUY-JOURDAIN, frère puisné du sieur de Saint-Gelais, et autres gentilshommes et soldats tués à la prise du Ravelin de la Vacherie le 24° de décembre.

### Sonet.

De canons, de tabours, de cris et de trompette, L'air, frapé rudement, hautement respondoit; Desjà maint assaillant la poussière mordoit, A chef bas renversé sur la terre sujette;

La victoire et sa palme, en nostre ame pourtraite, La colère au sang noir qui sur nous s'espandoit, Un dépit furieux, dont le cueur nous fendoit, Nous firent desdaigner une honneste retraite.

Le dessus de la terre et l'air tant seulement A nos membres bouffis servent de monument, Mais le Ciel a l'esprit couronné de victoire.

Ni trompette, ni cris, ni tabours, ni canons, Ne menoient tant de bruit que bruiront nos renoms Sur la terre et en l'air d'une immortelle gloire. Epitaphe du sieur de la Monjatiere, et autres gentils-hommes et soldats tuez aux autres assauts donnez le 24° de décembre au Chasteau, à la Ville, et à la Mote.

### Sonet.

Prince, quelle fureur t'a si fort animé.
Contre ta nation pour t'en faire une proye,
Et vouloir par sa mort faciliter la voye
Pour te rendre seigneur d'un fort tant estimé?

Françoys, quelle poison a tant envenimé Vos sens et vostre cueur? Quelle enragée joye Vos bataillons, arméz d'allégresse, convoye Au sac du Mont Sion, mont de Dieu bien aimé?

Un chien poursuit le loup et la fère sauvage, Et peu souvent est veu, s'il n'est poussé de rage, Ensanglanter ses dens sur un chien comme luy,

Et l'homme, qui devroit de l'homme estre l'apuy, Sur soy mesme tournant son bras impitoyable, Plus inhumain qu'un loup, se paist de son semblable.

1. Du féminin potio.

Epitaphe du Capitaine Luché, du Sieur de Vieux-Viré et autres gentilshommes et soldats r'eschapez de la Vacherie, lesquels moururent quelques jours après des playes reçeues à la prise d'iceluy.

## Sonet en dialogue.

### LA MORT.

Rienn'eschape mon coup, non pas la vertu mesme,
Tesmoins tous ces tombeaux, pleins d'hommes
La Vertu. [vertueux;

Mort, tu n'as ce pouvoir, et leur vertu suprême Vivra, tant que vivra la Terre, dans les Cieux.

### LA MORT.

La Terre périra, et le monde oublieux Ne parlera de toy en sa vieillesse extrême;

## LA VERTU.

C'est là ton dernier coup, mais lors un diadème, Loyer de leur vertu, d'hommes les fera Dieux.

## LA MORT.

Si Dieu, qui ne meurt point, de sa riche couronne Pour les rendre immortels leurs testes environne, Je n'ay point de pouvoir sur la divinité;

## LA VERTU.

Je suis fille de Dieu, de Dieu toujours vivant; L'homme, qui est mortel, s'il va mes pas suivant, Changera ce qu'il est en immortalité. Epitaphe du Capitaine Terre-Fort mort de maladie à la fin du siège.

#### Sonet.

Passant, ne t'enquiers point du nom de mes ayeux, Mais sçache que je suis le vaillant Terrefort, Qui d'honneur, de vertu, de courage et d'effort, Ay couronné mon nom de titres glorieux.

[nepveux, Les hommes d'aujourd'huy, leurs fils et leurs Sçauront qu'un jour d'assaut, sans espoir de renfort, J'ay peu seul repousser l'ennemy de mon fort, Et mon nom se lira dans le tableau des Preux.

Mon propre frère, hélas! tesmoin de mon audace, Parmy les assaillans afronté face à face, Peut au prix de son sang raconter ma valeur;

Mille lauriers croissoient autour de ma rondache Quand un plus fort que moy, la Mort, au lit m'a-L'ame fuit, et le corps demoure sans chaleur. [tache; Epitaphe du sieur de Chaliers blessé le 24° de décembre, dont il mourut quelques jours après.

### Sonet.

Les neuf Muses, Vénus, Titan et les Carites 
M'enrichirent la bouche, et la face et les yeux,
De sçavoir, de beautéz et d'atraits gracieux,
Et le chef et le corps de grâces non petites;

Mars et sa seur<sup>2</sup>, qu'on dit Dieux des guerres mau-Renforcèrent ma chair et mon sang généreux [dites, De muscles et de nerf, et de cueur vigoureux, Pour mener au besoin les mains basses et vites.

Ce m'eust esté assez pour vivre longuement Des quatorze premiers joints unanimement, Et que les deux derniers ailleurs eussent prins place.

Mars et sa seur Bellone ont deffait les faveurs Et d'eux et des premiers; je n'ay plus en la face Les Carites, Titan, Vénus et les neuf Seurs.

<sup>1.</sup> Les trois Grâces.

<sup>2.</sup> Bellone.

Epitaphe de tous les Gentils-hommes et soldats morts durant le siège.

#### Sonet.

D'un camp, où de la faim ni l'ire, ni la rage D'un ennemy dehors, l'autre ennemy dedans, L'un tourment de nos bras, l'autre repos des dens, N'ont peu dompter le feu de nostre haut courage;

Des coups, ou de la Mort ni la peur, ni l'image, Deux ennemis cruels, deux couteaux de nos ans Et dehors et dedans sur nos testes pendans, N'ont peu nous engendrer un desir d'un autre age.

Vous, Poētes François, que la postérité Recognoit pour auteurs de l'immortalité, Arrousez nos tombeaux de l'onde chevaline<sup>4</sup>;

Chantez à nos neveux qu'un soldat de cueur haut Ne peut estre forcé par faim ni par assaut, Quand il est apuyé d'une force divine.

1. De l'eau de la source d'Hippocrène que fit jaillir d'un coup de pied le cheval Pégase.

A ces sonnets tumulaires nous en joindrons un plus Arécent, mais tout à fait du même genre, et qui sert d'épitaphe réelle. Nous l'avons relevé à Loudun dans l'église Saint-Pierre-du-Martray, au bas de la ville. Le cadre, au milieu duquel il est gravé en capitales romaines, est posé contre le premier pilier du collatéral droit, qui est unique, et regarde du côté du chœur; en bas une tête d'ange et en haut un fronton, avec, au centre, des armoiries effacées. J'en reproduis l'orthographe, en y ajoutant la ponctuation et sans indiquer les lettres liées.

Sur le trespas de feu Loys de Lormeau, Escuyer, — Sieur de Falourdet et de Maignicourt en party, — Gouverneur de Ronnay', Maistre d'Hostel de Monseigneur le Duc de Luxembourg et de Pingney, Pair de France, Prince de Tingry, etc.

L as, que l'heur est léger des fragiles humains! Que fresle est leur plaisir et leur bien peu durable! Tu en fais, Falourdet, un essai lamentable, Ton trespas nous causant des regrets inhumains.

Ton cueur, qui fut porté aux généreux desseins, Tes services rendit aux Princes agréable (sic); Tu fus modeste, accort, discret, honeste, aymable, Bien que tu n'euss' encor que sept lustres attaints.

Ton esprit vif é prompt, ton heureuse mémoire, Ta bonté, ta vertu t'aquéroit de la gloire, Mais, au lieu de ceuilir le fruit de ton souhait,

La Parque inexorable, extrême en violence, Au milieu de ton cours fauche ton espérance, Ne pouvant voir florir un homme si parfait!

> Il décêda le 16º de Avril 1616. Grā (Gratia) me cælo, grā condit humo.

1. Rosnay (Vendée), à quinze kilomètres de Luçon (?).

Ce n'était au reste pas chose rare que des sonnets gravés sur les tombeaux; les descriptions et les épitaphiers de Paris en donnent de nombreux exemples, et l'on doit penser que beaucoup de ces sonnets funéraires qu'on trouve recueillis dans les œuvres imprimées des poètes ont été réellement gravés sur des monuments. Ils sont d'ailleurs trop nombreux pour n'en indiquer ici que quelques-uns; mais, puisque j'ai ajouté un sonnet à la suite de ceux consacrés aux défenseurs de Lusignan, je demanderai la permission d'en transcrire encore un autre. Il est du xviie siècle et dépasse par conséquent la date de ce recueil; mais, comme il est inédit et qu'il est de Racan, il complétera l'une des meilleures éditions qui aient été publiées dans la Bibliothèque Elzévirienne, où il est naturel qu'il figure. Ce sonnet est écrit de la main de l'auteur sur la garde d'un exemplaire de la troisième édition des Bergeries donnée en 1628, et s'adresse au confesseur du poëte, le même évidemment auquel est adressé, dans l'édition de M. Tenant de Latour (t. I, 209), le sonnet:

Puisque mon cœur enclin à repentance, etc.

L'exemplaire des Bergeries a appartenu à M. Taschereau; il l'avait fait figurer en 1874 à l'exposition rétrospective de Tours (n° 1393 du livret), et c'est là que je l'ai copié. On va voir qu'il en vaut la peine et que ce serait dommage de ne pas le faire connaître:

I n'est plus temps de lenterner; Nous revoycy dens la semaine Où toute âme qui n'est pas saine A soing de se mediciner.

Monsieur, qui devés rafiner Les doutes dont la mienne est plaine,

## 294 MONUMENT DES FRANÇOIS.

Vous m'oteriés d'une grand peine Si vous les pouviés deviner.

Je n'entends point vostre métode; Ma conscience est à la mode, Moitié figue, moitié raisin;

Entre vos mains je me resigne:
Si j'ay faict tort à mon voisin,
J'ai faict plaisir à ma voisine.

On a beaucoup parlé de la mauvaise orthographe de Racan; je l'ai transcrite exactement et elle est ici très-bonne. En même temps ce feuillet vient prouver que Maucroix, dans une lettre citée par M. Tenant de Latour (t. I, xxi), généralise trop quand, en transcrivant une citation de Malherbe, il écrit à Boileau: « Ne trouvez vous pas plaisant que j'écrive des vers comme si c'étoit de la prose? Racan n'écrivoit pas autrement ses poèmes ». Le sonnet autographe de l'exemplaire des Bergeries est parfaitement transcrit en vers.

A. de M.





## La Vie Saint Jehan Baptiste.

n peut voir dans le Manuel de Brunet, t. VI, colonnes 1192-93, l'indication de diverses éditions gothiques de la vie de Saint Jean, depuis l'édition anonyme du XV° siècle, jusqu'à celles de Jacques Le Forestier et de Martin Morin à Rouen. Voici la description bibliographique de celle que nous réimprimons:

La vie saint iehā baptiste. — Amen. S. l. n. d. [Paris, vers 1505], in-4 goth. de 6 ff. de 24 lignes à la page.

Au titre, la grande marque de Jean Trepperel. Au verso du titre, un bois qui représente le Christ ayant à sa droite la Vierge, et à sa gauche S. Jean, tous deux agenouillés. Le Christ pose les pieds sur la boule symbolique; au-dessous, se voit une scène de l'enfer; un diable précipite un patient dans la gueule d'un monstre fantastique. — Le verso du 5° f. est occupé par les trois quatrains de la fin, qui remplissent environ la moitié de la page. L'autre moitié est occupée par un bois représentant la décollation de S. Jean Baptiste. — Le 6° f. est blanc, à

moins qu'il ne répète la marque de Trepperel; il manque à l'exemplaire de la Bibliothèque nationale que nous avons eu sous les yeux (Y. + 6140 Rés.).

On remarquera dans la première strophe la men-

tion utile :

Dont nous faisons solempnité.

Comme ce livret ne portait pas de date, les crieurs pouvaient le vendre non-seulement tous les ans à la porte des églises, mais à toutes les fêtes du saint. La plus importante est celle de sa nativité le 24 juin, qui avait sa vigile le 23, mais on célébrait aussi le 1<sup>ex</sup> juillet son octave en l'honneur de sa circoncision, le 2 juillet sa sanctification dans le sein d'Elizabeth par la visite de la Sainte Vierge, le 29 août sa décollation, et sa conception le 24 septembre. Il y avait là autant de regains pour la vente.

M. Gustave Brunet, à la fin de sa traduction de la Légende dorée, Paris, Gosselin, 1843, in-12, a donné, II, 387-92, une réimpression de notre vie de S. Jean

Baptiste d'après l'édition de Trepperel.

# La Vie Sainct Jehan Baptiste.

u nom de la Vierge Marie Et de la Saincte Trinité, De Sainct Jehan vous diray la vie, Dont nous faisons solempnité.

Il delaissa la compaignie Du monde et [quitta] tous honneurs, Et au désert usa sa vie En pénitence tous les jours. Sachez qu'il fut plus que Prophète; Il baptisa Nostre Seigneur; Il mena vie pure et nette; Il est après Dieu le greigneur.

Gabriel dist à Zacharie, Qui Prophète estoit en la Loy, Que Elizabeth auroit lignie <sup>4</sup> Et que en brief elle concevroit.

Quant eut ouy ce Zacharie, Croire ne le peut nullement Que jamais en jour de leur vie Ils peussent avoir ung enfant.

« Comment seroit-il enfant né D'une brehaine 2 de cent ans, Ne comment seroit engendré De moy, qui suis chanu 3 et blans? »

Lors dist l'Ange à Zacharie: « Tu n'as pas bien l'entendement, Et, pource que ne le croys mye, Tu seras muet vraiement. »

Le preudon<sup>4</sup> le parler perdit; A l'ostel vint moult courroucé, Et lors bien apperçeut et vit Que vers Dieu avoit offencé.

Avec sa femme va gésir

<sup>1.</sup> Imp.: avoit ligne.

<sup>2.</sup> Bréhaine, bréhaigne ou baraigne, femme stérile. Ce mot s'est conservé dans l'anglais moderne barren.

<sup>3.</sup> Blanc, du latin canutus.

<sup>4.</sup> Prud'homme, homme de bien.

Pour faire le vouloir de Dieu; Adoncques Saint Jehan sans mentir Si fut engendré et conçeu.

Hélizabeth, la bonne dame, Quant eut sentu l'enfant bouter, Toute honteuse et craignant blasme Ne sçavoit que pourroit penser.

Tantost se prist à cheminer Toute seule parmy les champs; Par la ville n'osoit aller, Pour la honte qu'avoit des gens.

Car ilz disoient communément Que l'Ennemy enfanteroit, Et d'elle s'aloient mocquant, Dont souvent en son cueur plouroit.

Mais la bonne Vierge Marie Qui estoit [de] sa parenté La vient véoir, n'en doubtez mye, Par très grande humilité.

Nostre Dame, qui estoit pleine De Nostre Seigneur Jesucrist, Si vint veoir sa chère cousine; Or entendez que l'enfant fist.

Dedans le ventre de sa mère S'agenoulla devant son maistre<sup>4</sup>;

1. Saint Luc, dont le premier chapitre est tout entier consacré à la vie de Saint Jean, dit seulement, verset 41 : « Et factum est, ut audivit salutationem Mariæ Elizabeth, exsultavit infans in utero ejus. » — On peut rapprocher du

Doulce chose est, non pas amère, Car ilz estoient tous deux à naistre.

Et, après que Saint Jehan fut né Et on le vouloit baptiser, Il fut dit qu'il seroit nommé Le nom son père sans doubter.

Mais son père, qui muet estoit Et ne parloit que par escripre, Que nul par signe deffendit Aulcun nom sur luy voulût <sup>4</sup> dire.

En du papier il a escript Que Jehan il seroit nommé; Tantost après, sans contredit, L'enfant fut Jehan appellé.

Or vous diray, mais qu'il vous plaise, Quelle vie Saint Jehan mena. Oncques vin, citre, ne servoise<sup>2</sup> De sa vie il ne gousta.

récit de notre poète la légende que rapportent les Talmudistes sur Esau et Jacob. On lit dans la Genèse (XXV, 22): « Comme les enfants s'entre-poussaient dans son sein, Rebecca dit: Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée! Et elle alla consulter le Seigneur. » A ce verset, le Midrasch (Genèse Rabba, chapitre 63) ajoute le commentaire suivant: « Chaque fois que Rebecca passait devant une synagogue ou une maison d'études, Jacob s'agitait pour sortir; chaque fois qu'elle passait devant un temple paien, Esau s'agitait pour sortir. » Un autre Midrasch rapporte que Jacob et Esau se disputaient dans le sein de leur mère à qui appartiendrait la prééminence dans ce monde et dans l'autre (Yalkout sur la Genèse).

Imp.: vouloit.
 Sorte de bière.

Onc i ne pécha mortellement Et fit moult grande pénitence; En Dieu mist son entendement, Et là estoit son espérance.

Et sachez que les vestemens, Que au désert avoit portez, Furent usez en peu de temps; Oncques n'en furent reconfortez.

La peau d'ung chamel 2 afluba. Pour couvrir sa fragilité; Oncques puis vestement n'usa Fors cestuy là en vérité.

Au désert tout nud il alloit; En prenant sa réfection Souvent les yeulx au ciel levoit Par très grande dévotion.

Et de penser il ne cessoit Au benoist corps de Jésucrist, Et bonnes parolles mettoit Comme on [le] treuve par escript.

Trestout le monde si disoit Qu'il estoit Dieu de Paradis, Pour la vie qu'il demenoit Et pour ses faitz et pour ses ditz.

1. Imp. : Oncques.

2. Imp.: flamel, ce qui n'a aucun sens. La restitution est bien facile quand on se souvient de S. Mathieu, III, 4: « Habebat vestimentum de pilis camelorum » et de S. Marc, I, 6: « Erat Joannes vestitus de pilis cameli. » Dans l'art, cet habit tissé en poil de chameau est devenu une peau de mouton.

Sainct Jehan [s'en] vint sans nul diffame A Hérodes, qui lors régnoit Et qui avoit tollu la femme A son frère <sup>4</sup> et la maintenoit.

Saint Jehan luy dist moult de laidure Et luy dist: « Tu ne fais pas bien; Tu pèches trop en ta luxure; Tu te damnes, tu le<sup>2</sup> sçez bien. »

Hérodes dist à son jolier<sup>3</sup>
Que Saint Jehan en prison fust mis
Et que boire ne que mengier
Par aucun ne luy fust transmis.

La Dame avoit moult grant frisson <sup>4</sup> Que Hérodes aller ne laissast Saint Jehan, qui estoit en prison, Affin que plus il ne preschast.

Hérodes tint ung jour de feste Table ronde à [tres]toutes gens; De sa fille s faisoit grant feste, Qui faisoit tant d'esbatemens.

Quant il la vit ainsi dancer, Il dit, pour luy faire plaisir: « Ce que me vouldras demander, Je le t'acorde sans faillir.

« Ce que [tu] me vouldras requerre, Je le te donne sans doubtance,

1. Hérodiade, d'abord femme de Philippe, frère d'Hérode (Marc, VI, 18). — 2. Imp.: les.—3. Geôlier. — 4. Imp.: frission.—5. Salomé, fille d'Hérode-Philippe et d'Hérodiade.

Soyent villes, chasteaux ou tetres.

Ou la moitié de ma chevance.

La fille si fut conseillée
Que ne demandast que le chief
De Saint Jehan, affin que finée
Fust sa vie à [très] grant meschief.

Quant le Roy ouyt la demande Que lors sa fille luy faisoit, Incontinent son Borreau mande Et que le chief donné luy soit.

Le Borreau fut tost apresté Pour le bon saint faire mourir; La fille avec luy a mené En la prison le chief quérir.

Saint Jehan s'agenoulla à terre, Et à Dieu fist son oraison Que ceulx qui le vouldroient requerre Eussent de leur péché pardon :

- « Je te supplie, Roy de gloire, Que femme, qui me requerra Et qui fera de moy mémoire En tout le besoing qu'elle aura,
- "Tu ottroy[es] sa voulenté
  Et, se enfant en son corps [elle a],
  Il puist avoir prospérité,
  Avec santé tant qu'il vivra 1. »
- 1. Il est assez singulier de voir S. Jean protecteur des femmes, lui qui périssait par elles. La piété populaire avait moins de délicatesse, et il est curieux qu'à Gênes, il soit encore interdit aux femmes de pénétrer dans la belle cha-

Adoncques descendit ung Ange Et luy dist: « Jehan, beaux amys, Ne soies en riens estrange, Dieu t'ottroye ce qu'as requis. »

Alors Saint Jehan Jésus mercye; Le col baisse moult doulcement; Le tiran fiert, n'en doubtés mye; Le chef lui trenche entièrement.

Le chief si fut mis en ung plat, Et puis au Roy on le porta; Tantost après, sans nul débat A sa fille si le donna.

Et la fille par grant présent Le chief présenta à sa mère, Mais il advint lors en présent A la mère doulceur amère,

Car oncques puis ne fut journée Que ne tumbast troys fois le jour; En tous les jours fut tourmentée En maladie et en douleur<sup>2</sup>.

pelle de S. Jean Baptiste à la cathédrale de San Lorenzo; elles doivent s'arrêter aux balustrades qui la ferment. M. Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, 1846, t. 1, 55, rappelle l'exception curieuse faite pour la seule famille des Campanari, dont les mariages y étaient célébrés, à cause de leurs libéralités lors de l'érection de la chapelle.—On montre, toujours aux hommes, et nous avons vu, derrière l'autel, une chaîne qui passe pour celle que S. Jean portait dants sa prison; elle est i longue et les maillons sont d'une telle forme que ce ne peut être qu'une chaîne de port ou de rue, rapportée par les Croisés de quelque ville d'Orient.

1. Imp. : basse.

<sup>2.</sup> On appelait l'épilepsie « mal de Saint-Jean », ou par

## VIE S. JEHAN BAPTISTE.

Nous devons tel saint réclamer, Qui de tel douleur et tel peine Nous peut trestous bien préserver De maladie si villaine.

304

Nous prions Dieu dévotement, Et Monseigneur Sainct Jehan Baptiste, Qu'il nous maine à saulvement En Paradis où il habite.

Amen.

ellipse « mal de saint ». Cotgrave cite cette expression qu'il traduit par « the falling sickness ». On trouve dans Bonaventure des Périers (éd. Jannet, t. II, p. 171) la locution « malades de saint », et nous voyons par un passage de Régnier (satire XI°) qu'elle était encore employée au commencement du xviie siècle :

Si c'estoit mal de saint, ou de fièvre quartaine.

Nos ancêtres avaient donné des noms de saints à une foule de maladies, en raison des affections qu'ils étaient censés guérir. Les miracles qu'on leur attribuait et souvent aussi la conformité de leur nom soit avec le nom soit avec le siège de la maladie, étaient l'origine de ces dénominations. On appelait « mal Saint-Anthoine » l'érésipèle, «mal Saint-Lazare ou Saint-Ladre » l'élephantiasis, « mal Saint-Main » la gale, « mal Saint-Aignan » la teigne, « mal Saint-Fiacre » la fistule, « mal Saint-Gilles « le cancer, » mal Saint-Marcou » les écrouelles, « mal Saint-Roch » la maladie des paveurs de Paris et des tailleurs de grès de Fontainebleau, etc., etc. Saint Mathurin, dont nous publierons prochainement la Vie, avait le pouvoir de guérir les fous, à la fois, comme le dit M. Jannet dans le Glossaire de Régnier, « parce que fou en italien se dit matto, mathelin en français», et parce que la légende lui attribue la guérison miraculeuse de la fille de l'empereur Maximien atteinte de folie « démoniacale ».

En ce qui concerne plus particulièrement le « mal St-Jean », nous renverrons à un travail inséré dans le t. VIII des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie: Du Culte de saint Jean-Baptiste et des usages profanes qui s'y rapportent.

20



Ung Traictiez en brief de la Deffianche du Roy de Franche faicte au très noble Empereur Charle, et la Response dudit Seigneur.

François Ier, prisonnier de Charles-Quint, après la bataille de Pavie, avait signé le traité de Madrid et donné ses deux fils en otage, pour recouvrer la liberté (1526). Il était bien résolu d'avance à ne pas remplir les conditions que le vainqueur lui avait imposées. Les alliés revenaient au roi de France en voyant grandir la puissance de son rival. Les Vénitiens l'aidaient à reprendre la guerre en Italie, où les soldats peu dociles de Charles-Quint venaient de piller Rome, et de faire prisonnier le pape Clément VII. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, était entré dans la ligue de Cognac, formée par la mère de François Ier, Louise de Savoie, Régente du Royaume. Le premier soin de François Ier, à son retour en France, fut de s'entendre avec Henri VIII; et tous deux résolurent d'envoyer à Charles-Quint un défi de guerre, pour le sommer de rendre contre rançon les fils du roi de France et de payer au Roi d'Angleterre une somme considérable, que l'Empe-

P. F. X.

reur lui avait empruntée, et dont il différait toujours le paiement.

C'est ce défi que le héraut d'armes de France, Guyenne, et le héraut d'armes d'Angleterre, Cla-

1. Paillot (La vraye et parfaite Science des Armoiries; Paris, 1660, in-fol., vº Héraud) définit longuement les tonctions et les devoirs des hérauts d'armes, qui déclaraient la guerre, proclamaient la paix, convoquaient les Étatsgénéraux, y maintenaient l'ordre, faisaient des « cris et proclamations » aux sacres et couronnements des rois, étaient les messagers des mariages et magnificences nuptiales, assistaient aux baptêmes des enfants des rois et des princes, aux festins et aux cérémonies de toute espèce. Leur charge leur donnait entrée par toutes les cours des princes et seigneurs; leur personne était sacrée comme celle des ambassadeurs. « Ils avoient la puissance de reprendre les vices des chevaliers, escuyers, et nobles mal vivans, et, s'ils ne se corrigeoient, les chasser des joustes, tournois et behours, etc. »

Le roi d'armes était assisté de seize hérauts, qui portaient les noms des provinces : Bourgongne, Normandie, Dauphiné, Bretagne, Alençon, Orléans, Anjou, Valois, Berry, Angoulesme, Guyenne, Champagne, Picardie, Bourbon, Poitou et Provence.

Il n'y avait en France qu'un seul roi d'armes, qui prenait le nom de Montjoye. Louis XI créa un roi d'armes pour son ordre, qu'il appela Mont-Saint-Michel, mais réunit sa charge à celle de Montjoye.

Au-dessous des hérauts d'armés venaient les poursuivants, dont le nombre n'était pas limité. « Ils estoient, comme les hérauds, baptisés par le roy ou le prince après leurs soupés ès festes solemnelles, non pas du nom des provinces, ainsi que les roys et hérauds, mais seulement de quelque mot gaillard ou de bonne rencontre, comme: Plain-Chemin, Joly-Cœur, La Verdure, Claire-Voye, Verd-Luisant, Sans Mentir, Dit-le-Vray, Gaillardet, Beau-Semblant, Haud-le-Pied, ou autres mots joyeux, et leur estoit assigné une bonne pension ou une bourgade pour leur entretien et nourriture. » Il fallait avoir été poursuivant pour être nommé héraut.

On trouvera dans Paillot une foule de détails curieux sur le costume et les armes des diverses espèces de hérauts. rence 1, portent à l'Empereur dans sa ville de Burgos. Leur message rempli, ils reçoivent à leur tour la

1. Clarenceux est le nom d'un des membres du Collège des hérauts d'Angleterre. Sous le règne d'Edouard III, il existait déjà deux rois d'armes qui se partageaient le pays et portaient les noms de Norroy et de Surroy, c'est-à-dire : roi du nord et roi du sud (le Trent formant la limite de leur juridiction). Lower (Curiosities of Heraldry, London, 1845, in-8, p. 221) nous apprend que le nom de Surroy fut changé par Henri V en celui de Clarenceux, pour honorer un des hérauts d'armes du duc de Clarence son frère. Cette appellation, abandonnée sous Henri VI, fut rétablie sous Edouard IV, et s'est maintenue depuis 'ors. Quant à Norroy, c'est lui qui fut chargé en 1557 de déclarer la guerre à Henri II, ainsi que nous l'apprend une curieuse plaquette reproduite par la Société des Bibliophiles de Reims en 1841. le Discours de ce qu'a faict en France le héraut d'Angleterre (Rheims, 1557, in-8).

L'Angleterre a conservé jusqu'aujourd'hui quatre rois d'armes, dont le choix appartient au maréchal-comte héréditaire, et qui portent les noms de : Garter, Clarenceux, Norroy et Bath. Garter, dont les fonctions se rattachent à l'institution de l'ordre de la Jarretière, est chargé, concurremment avec ses collègues Clarenceux et Norroy, de donner et de vérifier les armoiries de l'Angleterre; Bath est spécialement attaché à l'ordre du Bain, et ne fait pas partie du conseil héraldique. L'Angleterre possède, en outre, six herauts : Somerset, Chester (c'est celui qui, sous le nom de Sestre, figure dans le Passetemps d'oisiveté de Robert Gaguin; voy. t. VII de ce Recueil, p. 229, note 2), Windsor, Richmond, Lancaster et York, et quatre poursuivants: Rouge-Dragon, Portcullis (Porte-Herse), Blue-Mantle et Rouge-Croix. L'Ecosse et l'Irlande ont chacune un roi d'armes spécial, et plusieurs hérauts.

Les armes de Clarenceux sont d'argent à la croix de Saint-Georges, au chef de gueules chargé d'un lion d'Angleterre, couronné d'une couronne ouverte. Le médaillon qu'il porte, attaché à une chaîne d'or ou à un simple ruban, se compose d'un écu parti: au un de sinople à la couronne de roi d'armes, au deux d'argent aux armes du souverain.

Paillot remarque que les hérauts d'Angleterre « portent le blason de leurs tiltres sur l'espaule gauche et non sur la droite, comme les roys et hérauds d'armes des autres estats, pour monstrer, dit le roy d'armes d'Angleterre à

réponse écrite de l'Empereur, et prêtent serment de la remettre fidèlement à leurs maîtres. Il ne convient pas ici d'entrer dans de longs développements historiques : le récent ouvrage de M. Mignet répand sur tous les faits de cette époque une vive lumière. On trouvera dans ce livre les détails les plus précis et les plus intéressants sur l'envoi du défi des deux Souverains, les circonstances qui l'amenèrent et les événements politiques et militaires qui en ont été les conséquences. On devra se reporter à cette belle étude, qui abonde en faits peu connus et en savantes recherches. Elle est écrite comme toutes les œuvres de M. Mignet, dans cette langue pleine de simplicité et d'élégance, dont l'éminent historien semble seul avoir le secret. Les lecteurs de notre Recueil ne verront pas, sans intérêt, comment la littérature populaire s'empara de cet important événement. A côté de la relation officielle, rédigée par ordre de l'Empereur, et traduite dans les diverses langues de ses états, existe la complainte en vers, qui s'adressait plus particulièrement au menu peuple, et dont la forme rimée se gravait plus facilement dans la mémoire.

L'empire de Charles-Quint était immense, mais il manquait de cohésion et d'unité, précisément à cause de la diversité des nations qui le composaient. L'Empereur pouvait craindre avec raison que le sentiment général ne fût pas toujours conforme à ses propres intentions. Aussi avait-il depuis longtemps reconnu la nécessité de soulever les populations en agitant l'opinion publique. En toutes circonstances, il faisait appel aux passions par tous les moyens dont il pouvait disposer. L'imprimerie mettait entre les mains de Charles-Quint une arme redoutable et facile à manier; il n'eut garde de la mépriser. La presse

Olivier de la Marche qui luy en demandoit la raison, au jeune gentilhomme qui jamais n'a esté armé, de quel costé doit prendre son escu. »

1. Histoire de la rivalité de François let et de Charles-Quint. Paris, Didier, 1875, 2 vol. in-8.

périodique n'existait pas, il eut recours aux libelles. Tous les princes qui s'étaient succédé depuis un demi-siècle avaient agi de même, dénaturant à plaisir les actes de leurs ennemis et leur prodiguant les propos les plus injurieux. Charles VIII avait fait soutenir ses prétentions par Jean Lemaire de Belges 1, André de la Vigne<sup>2</sup> et Jean Marot<sup>3</sup>; Louis XII avait fait défendre ses intérêts, en France par Gringore 1 et par Maximien 5, et en Italie par une légion de poêtes faméliques à sa solde; Maximilien et Charles-Quint entretinrent de leur côté des rimeurs qui se servaient en Flandre de la langue française pour combattre la politique du roi de France. Telle est l'origine des poésies de Molinet 6, de Nicaise Ladam 7 et

1. Histoire des Schismes et des Conciles, avec la Lègende des Vénitiens. Voy. au sujet de ce livre Henri Martin, Histoire de France, t. VII, p. 394. — Jean Lemaire avait d'abord servi l'Empire contre la France. Les Chansons de Namur reproduites dans le Recueil de Chansons des Bibliophiles belges (t. II, pp. 1-18) et une autre pièce citée par M. Le Glay (Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche; Paris, 1845, p. in-4, t. I, p. lxxxvij) célèbrent une défaite des Français en 1507.

2. Les Ballades de Bruyt Commun sur les Aliances des Roys, des Princes et Provinces, avec le Tremblement de Venise, s. l. n. d., in-4 goth. de 4 ff.; le Paternostre des Genevois (Brunet, III, 889).

3. Jean Marot de Caen sur les deux heureux voyages de Genes et Venise, victorieusement mis a fin par le très chrestien roy Loys douziesme de ce nom; Paris, 1532 et 1533, pet. in-8.

4. Les Folles Entreprises, — l'Entreprise de Venise; — la Chasse du Cerfz des Cerfz (ces trois pièces ont été réimprimées dans le t. I° des Œuvres de Gringore. Paris, Jannet (Bibliothèque Elzevirienne), 1858, pp. 1-167); — l'Obstination des Suisses (t. VIII de ce Recueil, pp. 282-289).

5. L'Arrest du Roy des Romains donné au Grand Conseil de France. Voy. t. VI de ce Recueil, pp. 120-156.

6. Voy. notamment la Chanson sur la journée de Guinegate (Le Roux de Lincy, Chants historiques, t. I, pp. 385).

7. Épitaphe de seu très illustre empereur Maximilien d'Autriche; — le joyeux Recueil de l'élection impérialle, au magnide toutes les pièces de circonstance destinées tantôt à célébrer le succès des armées impériales, la victoire de Pavie<sup>4</sup>, etc.; tantôt, au contraire, à défendre la majesté impériale contre les attaques de ses adversaires.

Le cartel envoyé à Charles-Quint par les rois de France et d'Angleterre devait fournir une ample matière aux poètes populaires; cependant, du côté des Français, nous ne connaissons aucune pièce en vers relative à cet événement. Nous n'avons retrouvé qu'une pièce en prose antérieure de quelques mois et

dont voici la description:

La conclusion faicte entre // le tres chrestien roy de france / et // le roy dangleterre par enix prinse [sic] de // somer lempereur de rendre les en- // fans de france / au refus de ce / les- // dessus dictz roy de france angleterre // le deffient a feu et a sang. — [A la fin]: Imprime a Rouen le mercre- // di septiesme iour daoust m. vc. XXVII // par robert brenouzet / imprimeur / a // libraire demourant audict lieu / en // la rue escuyere. Pet. in-8 goth. de 4 ff. de 16 lignes à la page, avec un bois des armes de France au titre (Biblioth. nation.: Lb. 30. 45 Rés.).

Du côté de Charles-Quint, au contraire, les rimeurs se mirent à l'œuvre. Le petit poëme français dont nous publions le texte n'est probablement pas le seul qui ait été composé à cette occasion; mais c'est le seul qui nous soit parvenu. Il nous a été conservé dans une curieuse plaquette, dont voici la description:

¶ Vng traictiez en // brief/ de la deffianche du roy de Franche // faicte au tresnoble Empereur Char- // le Et la respose dudict Empereur. — [Au verso du dernier f. :] ¶ De p moy laques de Liesuelt. Pet. in-8 goth. de 4 ff. de 20, 21 et 22 lignes à la page, sans chiffres, réclames, ni signatures.

fique honneur de Charles V, roy des Espaignes; — la Paix faite à Chambray entre l'Empereur et le très-crestien Roy de France, etc.

1. Chanson flamande sur la bataille de Pavie, t. VIII de ce Recueil, pp. 16-21.

France dans les écrits des auteurs parisiens ou tourangeaux; aussi trouvons-nous dans un acte daté de l'année 1528, des formes qui nous reportent au XIIIº et au XIVº siècle. Nous en indiquons en note un certain nombre.

La Deffianche du Roy de Franche et Roy d'Engleterre. Comment la deffianche fut faicte par ung herraut de Franche et ung herrault d'Engleterre à l'Émpereur nostre sire et roy, et la Response de l'Empereur de parolle et de lettres, translatée de langhe espagnar en allemans et de allemans en nostre langage <sup>1</sup>.

Le xxije<sup>2</sup> jour de janvier l'an M. D et XXVIII, sus le jour sainct Vincent, estant la M[ajesté] impé-

1. Nous ne pouvons reproduire les autres textes français de la même pièce qui nous sont parvenus, mais il nous paraît utile de donner ici le début du texte officiel que Jean Bouchet nous a conservé (Annales d'Aquitaine; Poitters, 1531, in-fol., ff. 189-198; Poictiers, 1644, in-fol., pp. 416-436), en regard de la traduction publiée par Vosterman:

#### J. BOUCHET :

Le mercredy <sup>3</sup> vingt-deuxiesme dudit mois de janvier prochain ensuivant, dudit an mil cinq cent vingt sept, selon le compte de France, et mil cinq cent vingt huict selon le compte d'Espagne,

#### VOSTERMAN :

L'an de nostre Seigneur XV<sup>4</sup> centz XXVIII, le jour de sainct Vincent, qui fut mardy, xxii\* jour de janvier, l'Impériale Majesté estant en sa ville de Bourges en Espaingne, sont arrivez en sa

- 2. L'imprimé porte xxvij. Nous avons corrigé la même faute au commencement du petit poëme imprimé, lui aussi, par Liesvelt.
- 3. La leçon de Vosterman est ici la bonne. Le 22 janvier 1528 était bien un mardi et non un mercredi.
  - 4. Impr. : XC centz,

Ung Traictiez en brief de la Deffianche du Roy de Franche faicte au très noble empereur Charle, et la Response du dit Empereur.

> e xxij<sup>2</sup> jours dernier passés De janvier, sus la<sup>3</sup> sainct Vincent, A Burges<sup>4</sup> en Spaignes<sup>5</sup> tout <sup>6</sup> armez, On veit deux héraulx venant<sup>7</sup>;

De lettres estoient chergiez, De quoy sera mémorial, Et l'Empereur ont deffiez: De mauvais hommes ne vient que<sup>8</sup> mal.

De merveilles ont estez pris Considéransz que poroit estre, D'ont l'Empereur s'en est assis Pour ouyr lire ladite lettre. Plusieurs seigneurs estoient présents, Entre lesquelz estoit Nassau; Leurs saufs conduitz très-humblemens Firent 9 demander les hérautz.

1. « Le caractère principal du dialecte picard est le ch, qu'il substitue constamment à notre s et à notre c faible; mais, en compensation, où nous avons ch, il place presque toujours k ou q. Exemples: canchon, ichi, chiel, kanoine ou canoine, commenchier, kaccier (= chasser), quenu, vacque, etc. » Burguy, Grammaire de la langue d'oît, 2° édit., t. I, p. 18. — 2. Imp.: xxvij. — 3. Imp.: sus le jour sainct Vincent. — 4. Burgos. — 5. Imp.: Espaignes. — 6. Imp.: sont. — 7. Imp.: De quoy ont veit deux heraulx venant. — 8. Imp.: quel.

9. On ne lit dans l'Original que rent, le commencement

D'ung bon corage l'Empereur dit :

- « Nobles heraulx, point ne craindez,
- » Je vous donray vos sauf-conduitz;
- » Mais dites moy la véritez;
- » Ton 1 message fais moi ichi.
- » En mon pays, mal vous n'arez
- » Se avés lettres; donnez-le chi»;

D'ont fut leutes commes 2 orez.

## LA DEFFIANCHE DU ROY.

- « Le Roy de Franche, dit très crétiens,
- » M'a commandé que je vous disse<sup>3</sup>
- » Que bien tost luy rendez les siens,
- » Ou aultrement vous viendra veire.
- » Vous destruisiez tout son païs,
- » Lequel faire vous ne devez,
- » Et ne rendez point ses deux fils
- » Et sa ranschon point ne volez.
  - » Et après, il m'a fait [vous] dire....
- » En ung mot tout est absolut,
- » Et Dieu ne porroit [pas] soufrire
- » De vostre armée le grand messus4.
- » Vous destruisiez la Sainte Eglise,
- » Le Pape avez prins prisonnier;

de la ligne ayant été enlevé par le couteau du relieur. L'éditeur belge a lu : Vinrent, mais cette lecture nous paraît impossible; le vers ne pouvait plus s'aligner avec les vers précédents si l'on restituait plus de deux lettres.

1. On trouve ici un curieux exemple de la confusion faite par les Belges entre tu et vous. Tous ceux qui ont été en Belgique ont entendu des phrases comme celle-ci: Viens-tu, vous autres? — 2. Imp.: commez. — 3. Imp.: dissen. — 4. Nous avons conservé le mot mésuser.

raut de par le Roy d'Engleterre, nomme[z] 1 Clarencius, et fist prier la M[ajesté] Imp[ériale] que

royaumes et seigneuries. » Après cette response, Guyenne leut par escript

ce qui s'ensuit, signé de sa main : Guyenne , Roy

d'armes :

« Sire, le Roy Très Chrestien, mon souverain et naturel seigneur, m'a commandé vous dire qu'il a un merveilleux regret et déplaisir de ce qu'il faut qu'en lieu de l'amitié qu'il a tant désirée et souhaittée avoir avec vous, l'inimitié précédente demeure encores en sa vigueur, de laquelle veoit et cognoist que les maux et inconvéniens, longtemps a, commancés, continueront et augmenteront, non seulement à vous, à luy et vos vassaux et subjects, mais à toute la Chrestienté.... »

estatuz seront gardez, et en mes royaulmes n'aurez nul mal. »

Lesquelles parolles ouvez (par) ledict hérault Guienna du Roy de France lisoit ce

La Lettre du Roy de France.

que s'ensuyt :

« Sire, le Très Crestien Roy de France, mon naturel et souverain seigneur, m'a chergié de vous dire qu'il est en grande tristesse et est fort mal content envers vous, car, en lieu d'amitié, laquelle tant il a désiré d'observer avecq vous, que l'anchienne et invétéré inimitié soit 2 ainsi demouré[e] si rigoreuse, à quoy il voit et cognoist que le mal piécha commenché maintenant finera et augmentera et croistra non pas seullement entre vous et luy, ou ves subjectz et vassaulx, ains aussi en toute Chrestiennité... etc. »

Le texte officiel rapporté par J. Bouchet a été reproduit par Léonard (t. II, pp. 317 sqq.) et par Dumont (t. II, pp. 157 sqq.). On la retrouve en outre dans le Corps diplomatique (IV Partie, t. I'r, pp 503 sqq.) et dans les Papiers d'état de Cardinal de Granvelle (Paris, 1841-43, 4 vol. in–4, t. l<sup>er</sup>, pp. 310-346).

<sup>1.</sup> Au lieu de supprimer le z final aux deux participes singuliers qui précèdent : « est venuz », « est appelez », il convient d'en ajouter un à celui-ci. Le traducteur de la Deffianche est encore imbu des principes de la langue écrite au siècle précédent. Il a çà et là un souvenir inconscient

<sup>2.</sup> Impr. : doit.

leur otroiast audience, lequel Monsieur de Nassou respondit par l'otroy de l'Empereur qu'ilz aroient audienche entre x et xi heures.

La M[ajesté] Imp[ériale] est venue en l'heure desudittes en la grande salle, aians avecque luy plusieurs grands prélatz et autre chevalier[s] et seigneurs, lesquelz estoient pour l'eure présents. L'Empereur s'est assis en une chaiere ricement acoutrée; les héraulx estoient au bout de la salle vestu des armes de leurs seigneurs, comme il apartenoit et en allans vers la M[ajesté] imp[ériale] ont fait trois fois la révérence jusques à terre et, venants près de la M[ajesté imp[ériale], le hérault du Roi d'Engleterre, nommé Clarencius, parla pour les deux hérautz : « Sire, comme le droitz et statuitz ont esté gardez de tous les empereurs de Rome vos perez2, et aussy de tous aultres roy[s], prinches et capitaines, Nous, Guiena, héraulx du Roy Tres Crestien, et moy, Clarencius, héraulx du Roy d'Engleterre, nostre roy natif et principal seigneur, Nous nos présentons devant vostre M[ajesté] Imp[ériale] pour vous donner à cognoistre les raisons de par les roys nostre sire; par quoy nous prions vostre M[ajesté] Imp[ériale] que voelliez avoir les droitz et statuitz préaligez<sup>3</sup> devant vos yeulx, et en vostre

de la règle de l's final généralement observée au xiii et au xiv siècle.

Une remarque curieuse, et qui n'a pas encore été faite, c'est que l'orthographe de Villon exerça une grande influence sur celle des écrivains qui vinrent après lui. Le poëte parisien s'était mis constamment au-dessus de toutes les règles, supprimant ou ajoutant les s à la fin des mots, sans obéir à d'autre loi qu'à son caprice ou à la nécessité de la rime écrite. Les poètes qui lui succédèrent se crurent autorisés à faire de même, et reproduisirent sans peut-être en avoir le sentiment, toutes les formes autorisées par l'exemple de Villon.

1. Imp.: preut. — 2. Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de corriger. Le z est mis ici à la place de l's. — 3. Imp.: prealigee.

miséricorde et grace nous voelliez otroier sauf-conduitz, que nous puissions estre en vostre pays et provinche tant que ayons recheu response et, la response rechute, nous donnans sauf-conduitz pour retourner 2 aulx pays de nostre sire le Roy.

La M[ajesté] Împ[ériale] respondit et leur dist: « Faites vostre message que le Roy vostre sire vous a commandez. Voz previlegie vos seront<sup>3</sup> gardez, royalme et en mon ne vous adviendra nul mal. »

Guiena, le héraut du roy de France, commencha

à lire la lettre :

La Lettre et Deffianche du Roy de Franche.

« Sire, le Roy Très Crétien, mon souverain seigneur, m'a commandé que je vous disse qu'il a unne merveilleuse et grande desplaisanche, et est fort mal content contre vous, à cause que, en lieu de pays et accord que désire et a désiré de faire avec vous. vous luy monstrés la hayne et rancune 4, laquelle à durez sy longuement; par lequel il voit et cognoit que le mauvais tamps n'est point encore finez et que la guerre, laquèle a longuement duré n'est point encore finée, non point tant seulement entre luv et vous et ses sugetz et vos subgietz, mais par toutes la Crétienté. Et toute la forche et proesse, laquelle se doit opresser à résister contre les ennemis de nostre foy, sera destruite et annichillée 5, et le sang crestien sera respandu tellement, que la vengeanche de Dieu s'eslevera, tellement que vous ne luy ne porés rechevoir la grace et testament que nostre seigneur Jésus nous a laissiez, assavoir paix, hors de laquelle tous biens vienent.

« Prumièrement, en lieu de paix, vous avés guerres, de là où vient tout mal et adversitez, povretez 6 et toute mechanchetez, par lequel le sang crestien est

<sup>1.</sup> Imp.: octroiez. — 2. Imp.: retournez.

<sup>3.</sup> Imp.: veronts. — 4. Imp.: raucune. — 5. Imp.: anycillièe. — 6. Imp.: povretz.

respandu et, tout bien considerez, veu que la vie de l'homme est si courte, nulz ne debvroit viser de décasser l'ung l'autre. Amour et paix honorable doibvent avoir les prinches l'ung avœcque l'autre; mais maintenant, à cause de la guerre sont tousjours en doubte et en péril, voyant la guerre devant leurs yeulx; et encore quant on ara eut2 mal en ce monde, encore plus [en aront?] en l'autre ceulx par lesquel[z] tout ce mal-cy est venu, et ne veulent point venir à raison. Après, pour sa partie et part, s'es[t] mys et se veult mettre en toute raison, et veult plus faire que n'apertient pour avoir paix et amictiez 3 avecquez vous, et seroit le moyen que seroit paix en toute la Crétienté. Et, par ainsy, on poroit faire ung serviche à Dieu en faisant la guerres contre les ennemis de nostre foy, et ce seroit sy agréable à Dieu qu'i ne luy souveroit 4 plus des faultes et messus, lesquelz ont esté faictes en toute la guerre, laquelle guerre est aparante de durer encore longuement en véant la manière que vous tenez.

« En après, aulcuns de vos serviteurs ont prins, gangniez et enforchiez la saincte ville de Romme, laquelle ville est le sainct siège apostolique, en laquelle ont fait plus de violence et mal que on ne saroit penser, en violant les églises et prenans les sainctes reliques; le Pape, lequel est sur la terre au lieu de Dieu tout puissant, assis sus le chaire de sainct Pierre, le ont desrobez et prins prisonnier. Il se nomment vos serviteur[s] ceulx qui le Pape ont privé de tous ses priviléges et ceulx qui ont fait telles

<sup>1.</sup> Pour « décacher », chasser, poursuivre.

<sup>2.</sup> Imp. : wlz.

<sup>3.</sup> Imp.: amictez.

<sup>4.</sup> Le verbe se souvenir faisait au futur je me souverrai, dans les dialectes du sud de la Picardie, d'où le conditionnel je me souverroie. Cf. Burguy, Grammaire de la Langue d'oil, 2° édit., t. 1, p. 397.

choses sont tombés en toutes hérésies; et celuy qui garde le Pape a esté ung grand et capitaine principal, duquel vous avez esté servy en la guerre des Italie, et en aultre place a euz auctoritez de vous; par quoy, mon Roy et Seigneur naturel est de tel intencion et a emprins de ravoir et délivrer mes Seigneurs ses enfans, lesquelz sont pour luy en ostage. Il vous a plusieurs fois comandez, et maintenant assolutement il présente à vous payer 2 non 3 seulement che qu'il est de raison de telles chose[s] apartenantes, mais beaucoup plus. Et vous ne 4 vous devez point tenir à la promesse, lequel<sup>5</sup> par forche et crainte vous a promis, laquelle promesse par honneur ne par droit ne peult acomplir. Mieulx vous eult valut que eussiez gagniez et pris la ransson lequel vous avoit promis et offert, que de mener la guerre, et que vous serez cause par lequel tant de maulx adviendront et faut que la Crétienté aye tant à souffrir. Et regardez comment le Roy d'Engleterre avœcque lequel il a fait allianche éternelle et est son confrère, et aussy les Veniciæns et Florentins, le duch de Barry et aultres prinches et seigneurs tienent et ensieuvent la querelle et partie du Roy, car il 6 voient que par toute raison et moyen, se veult accorder, et, veu que vous ne vollez point user de raison, on ne scet parvenir à avoir paix ne allianche.

Les ennemys de la foy gaignent tousjours pays;

1. Imp.: guerres. — 2. Imp.: payer.

6. Dans l'ancien picard, on trouve constamment il, ou i, à côté de ils, au pluriel.

<sup>3.</sup> Imp.: pour. Le sens nous paraît exiger la correction que nous avons faite.

<sup>4.</sup> Imp.: me.

5. Dans le dislecte picard du xiii° siècle, on disait au masculin : α li queils, le quel, li ques, li quils », et au féminin : α le quele. » N'est-ce pas une réminiscence de cette forme que nous trouvons ici : α la promesse, lequel », α la ransson, lequel, » etc.?

toutes les Italie sont en arme et y est le sang espandu; la chaiere du Pape est destruite; et toustesfois, de par vous, vous n'y metez quelz remede et ce n'est que ainsy demeure, il est à craindre que il ne desplaise à Dieu. Et pour tous admonestemens que on vous aiche 2 fait, ne pour nulles raison et promesse que on vous aiche promis, vous ne avez volu our et ne avez voluz estre content de faire unne allianche et apointement en rechevant la ransson. laquelle vous a esté oferte, et aultrement que vous ne volez payer le confrère de mon très-chier Sire, assavoir le Roy d'Engleterre, che que vous luy debvez, et que vous ne remetez le Pape en son siège, en lui restituans ses pays et luy rendant liberté, et que vous ne laissiez en paix les Italie. Par ainsy m'a commandez que je vous fache savoir sa grande indignation et desplaisanche, et sa venue avœcque son bon amy le Roy d'Engleterre, lesquelz vous auront <sup>5</sup> pour leurs ennemis ; et, d'aultre part, révoque et répelle tous les traictiez et apointements qui ont esté faits entre luy et vous, lesquelz vous peult 6 estre profitable; et de sa personne il n'en yeult nulz tenir, mais ayme mieulx par toutes manières, lesquelles pora [avecque?] lequel a fait penser et trouver avecque ses bons amys, lequel a fait allianche, à vous faire tous dommage et honte lequel pora penser et trouver, par guères et aultre manière que ce soit, en vos pays, subjetz et vassalz, par quelle manière qu'i pora penser. jusques à tant que luy arez restituez ses enfans, faisans ung apointement raisonnable et prenant ransson, en mettant le Pape en sa vraie liberté, et en donnant au

<sup>1.</sup> Imp. : se.

<sup>2.</sup> Imp. : fache. La suite de la phrase rend notre lecture certaine.

<sup>3.</sup> Imp.: rechenant. — 4. Imp.: venuee. — 5. Imp.: auronts.

<sup>6.</sup> Cette orthographe est inexacte; il faudrait écrire « peucent. »

Roy d'Engleterre che qui luy apertient, et payants la debte que lui debvez, et en laissants en paix tous

ses bons amys avecque luy alliez.

Et le Roy proteste devant Dieu et le monde qu'i ne demande point la guères, et que totallement luy desplaist de faire la guerre, et n'est point par luy que les mauls vous advienront, veuz qu'i s'est submis et soubmet en toutes chose[s] raisonnable[s]. Aussy vous a promys et vous a fait congnoistre et à tous prinche[s] chrestien[s], comme de présent fait, et prent Dieu tout puissant en tesmoing qu'il a gardé le pourfit des marchans et subjetz de vos pays. car ceulx d'Engleterre eussent prins les biens les ungs des aultres, par quoy fut venuz grand dommage en l'ung et en l'autre, desquelz ne faisons mensions en ceste déclaration. Mon souverain Seigneur et le Roy d'Engleterre est content de donner congié et sauf-conduitz à tous vos subjectz, lesquelz sont en leurs royaulme et pays, pour eulx retirer hors des païs nostre Sire, et tous leurs biens et marchandise, en dedens xl jours, après qu'i seront advertis, ou que la chose sera publiée, par condition que vous ferez ainsy aulx siens. Faite le xie jour de novembre M CCCCC XXVII. »

L'escripture soubzmise dit : « GUIENA, héraut. »

La Response faite de par la M[ajesté] Imp[ériale] à Guiena, héraut du Roy [de] Franche, che que chi s'en-sieult:

« Bien entendu et considérant che que, de par le Roy vostre maistre, me avez leuz, je me donne merveille coment vostre maistre estant mon prisoniers pour fais de guerres droiturières me vient à deffier, et toute fois luy tient tout ce que luy ay promis. Par droit et raison ne le peult faire. Ce m'est chose nouvelle d'ouyr la deffianche, car il y a vi

<sup>1.</sup> Imp. : de punnt.

ou vii ans que il m'a fait la guerres, et jamais de luy n'eust deffianche. Mais, par la grace que Dieu m'a donné, me suis tousjours contre luy deffendu, comme chescun a veuz 1, sans ce que jamais me ay deffiez. Et en deffendant ma juste cause, je ne pense point avoir offensé 2 Dieu, et, veuz que suis de la cause adverty, j'ay espoir que tant mieulx résisteray, tèlement vostre maistre ne me fera point de honte ne dommage et, veuz qu'i m'a deffiez, tant plus suis asseurez.

« Touchant du Pape, nulz ne peult avoir plus grand doleur que moy, et que je leurs aye<sup>3</sup> commandez de che faire, il est aultrement, car c'est sans mon congiez et commandement, et che est venu à cause que les compaignons ne ont point esté obéissant aulx capitaines; mais vous fais assavoir que le Pape est remys en son siège, car le messager vint <sup>4</sup> hier et m'aporta certaine nouvelle.

« Touchant des enfans de vostre Roy, ils cet comment je les tiens b pour guage et en ostage, et les ambassadeurs sevent aussy bien que ce n'est pas ma

faulte que ne sont point délivré.

"Touchant du Roy d'Engleterre, mon oncle et frère, je crois, s'il est ainsy comme tu dis, qu'il est mal informez des choses passée[z], car, s'il estoit icy, il ne diroit point ce que vostre lettre contient. J'ay grand désir qu'il soit advertiz de toute la vérité. Je croy, quant il aura tout ouy, que demo[re]ra avœcque moy. Je n'ay jamais niez l'argent que m'a presté, et je suis prest de luy payer quant il sera tamps; loué soit Dieu que j'ay pour le payer. Mais, s'il me veult faire la guerre, la fin ne lui sera point bonne, mais je ne puis faire autre chose sinon que résister. Je prie Dieu que ne luy donne autre cause de faire la guerre.

<sup>1.</sup> Imp.: venz. — 2. Imp.: offenser. — 3. Imp.: aye cent. — 4. Imp.: vient. — 5. Imp.: tient.

> Touchant des aultres articles, vos papier a esté douch pour escrire tout ce qu'il ont volu. Vous me donneres vostre lettres, et je vous donray aultre response par lettres et ne contiendra sinon la véritez.

Ce est la response de la propre bouche de la M[ajesté] Imp[ériale] faite audit héraut de Franche Guiena. En apres vint le héraut du Roi d'Engleterre, nommé Clarencius, et fist son devoir de bouche à la M[ajesté] Imp[ériale] ainssy que chi ensieult:

La Deffianche du Roy d'Engleterre.

« Sire, le Roy, mon souverain Seigneur, m'a commandé de vous dire, veuz qu'il est de grand nécessitez de faire une paix et allianche, veuz la violence qui se fait journélement en la Cretientez, laquelle violence le Turck, ennemys de nostre foy, a commenchié, passés long tamps; lequel a prins de la mains des Crestiens par forche d'armes la ville de Rodes, l'ungne des principalle clef[z] de la Crestienté, et en Hongeries. Et ugne nouvelle hérésies et sectes est eslevée en la Crestienté; et aussy vous savés comment, en tous costés, la guerres s'esliève, par quoy Crestienté est en grande division; et n'i a pas long tamps que vostre armée et capitaine ont esté pillier<sup>2</sup> et desrober la saincte cité de Romme, et la propre personne de nostre sainct père le Pape ont prins prisonnier et le gardent, aussy les cardinaulx prins et mys à ramsson, pillant les églises; évesques, prestres et moines mettant à mort à l'espée, et pluiseurs tirannie[s] lesquellez ont esté faites. que c'est horeur d'en ouyr parler : par quoy l'yre de Dieu viendra hastivement se on n'y met remède.

« Et pourtant, la racine de toutes la guerres vient du procès et dissencion entre vous et le Roy Très Crétien, son bon frère. Et pourtant, le Roy

<sup>1.</sup> Imp. : vient.
2. Imp. : pilliez.

mon Seigneur vous a envoyez ses ambassades pour acorde[r] dudit procès et dissension, et encore a-il envoiez aultre ambassadeurs à son bon frère, par lesquel il a tant fait et pour l'allianche qu'il ont ensemble. Il vous a promis chose si raisonnable que par honeur ne poés dire à l'encontre, et ne poés refuser, comme de condicions qui passent tous procès et ransson, et vous a priez pour l'amour de Dieu. par ses ambassadeurs et au profit de la Christienneté et pour les anchiennes amitiez qu'i vous a par cydevant monstré à vos nécessitez, que vous vos voeilliez déporter de plus faire la guerre. Et comme ung prince de Christieneté estes tenu et obligé de deffendre le Pape et la sainte Eglise romaine, et, contre ce, vous l'avez destruy et tenez le Pape prisonniez. Je vous ay maintefoys fay dire par plusieurs manières que vous lui debvez une grande somme d'argent, laquelle vous a prestée 2 à vos necessitez, et que vous luy voelliés payer, et, en ce, vous ne l'avez point estimé, et, de jour en jour, tirés-vous de la longhe, tenant les ambassadeurs de mon Seigneur le Roy, et vous n'avés point d'estime en l'amour de Dieu, ne en la nécessitez de la foy crestienne, ne aussy à l'honneur que vous debvez avoir à la sainte Chaiere de Romme, ne à la personne du très saint père le Pape, lequel est le Vicarius Christi sur la terre, ne en l'amour qu'i vous a tant de fois monstrée, ne aulx promesses que lui avez tant de fois promises.

« Et pourtant, mon très-chier Seigneur le Roy, avecque son conseil remplis de tous drois et de toute justice, a entreprins pour toutes conclusion lesquelles sont préaligée, et, avœcque son bon frère et aultres ses aliées, de vous oppresser et mener la guerres par mer et par terre. Et vos contraindra que vous déliverés nostre saint père le Pape, et lairés

<sup>1.</sup> Imp.: anez. - 2. Imp.: prester.

les enfans du Roy de Franche, en vous payans une ransson raisonnable, et que vous le pairés la somme que luy debvez. Par quoy mon souverain seigneur, comme ung prinche léal doit faire, veult tenir et tiendra la promesse qu'il a promis à son frère le Roy Très Crestien et tous ceulx de leur alianche; car il ne voeult permettre que, ne souffrir que nostre saint père le Pape soit prisonnier.

« Et, pour tant, mon très chier Sire le Roy et le Roy Très Crétien vous fait encore ceste dernière requeste et que voeliez rechevoir ceste dernière promesse pour la dilivration des enfans du Roy Très Crétien et pour la paix généralle de toute la Crestienté, et que vous payez sans nulz délay ce que vous lui debvez.

« Et considérez que vous ne vos vollez acorder à la promesse qu'i vous font et ont plusieurs fois fait; doncque je suis contraint de vous dire et anoncher que mon seigneur le Roy vous tient pour son ennemis et, de ce jour en avant, il vous deffie par mer et par terre, et feront 4 toutes leurs forche et puissanche de vous faire honte et dommage à vos païs et subjetz. Mais, veuz 5 que les marchans de vostre pays sont et leurs biens au roiaulme d'Engleterre et aux pays de Franche lesquelz marchans auroient grand dommage, et d'ung costé et d'aultre, et qu'i poroient estre prisonniers, sans avoir este avertis, la Majesté Roialle de mon Seigneur et du Roy de Franche sont bien content de donner saufconduits à vos subjetz, lesquels sont en leurs pays et provinches de eulx retourner et toute leurs marchandise en dedens xl jours, moyennant que vous permetez le pareil à leurs subjetz qui sont en voz pays. »

<sup>1.</sup> Imp.: la. — 2. Imp.: daraine re queste. — 3. Imp.: ne. — 4. Imp.: ferons.
5. Imp.: venuz.

Response faicte de bouche à Clarencio de par la

M[ajesté] Imp[ériale], ainsy que chi s'ensieult :

« En bien considérant che que tu m'a ychi dit, je ne say croire que vostre Sire le Roi d'Engleterre soit bien informez, comment toutes les choses sont; et s'i savoit les raisons comment je me suis submis, il ne vous aroit point envoié? icy pour dire che que vous me avez dist.

« Touchant que du Pape, je n'ay baillé 3 ne donné 4 consentement que fust prisonnier, ne jamais ne fut fait par mon commandement; et je luy fais assavoir qu'il est en liberté, et je suis bien dolant du mal qu'il ont fait : par quoi je ne suis pas coupable, comme l'ay dit au héraut de Franche; par quoi

tasiez-vous de chela.

« En après, de délivrer les enfans du Roy de Franche. Il m'a proposé plusieurs moyens 5, et j'ay esté tousjours près de ouyr; par quoi ce n'est point par moy qu'i sont icy et que la paix n'est pas faites; mais, veuz que vous me dittes que vostre maistres les me fera 6 par forche délivrer, je respondrai tout aultrement que je n'ay 7 fait. Je les garderay si bien, avecque l'avde de Dieu et de mes subjectz, que james ne les rarez par forche, car je ne suys point aprine de estre enforchiez, comme vous me menachiez.

« De la somme que je dois 8 à vostre Roy, je ne le nye point et suis près de le payer en tout droit, ainsy que luy ay 9 fait dire et ay dit à ses ambassadeurs, et luy en ay envoiez lettre de par moy; par quoy, je ne croy point que pour cela il me voelle faire la guerre, et, s'il me voeult faire la guerre, il fault que je me deffenche. Je prie Dieu que vostre Roy ne me donne aultre occasion pour moy faire la guerre.

<sup>1.</sup> Imp. : chose. — 2. Imp. : envoier. — 3. Imp. ; baller. - 4. Imp.: donner. - 5. Imp.: moyen.

<sup>6.</sup> Imp.: le mes feras. — 7. Imp.: may. — 8. Imp.: doit. — 9. Imp. : ayt.

« Vous me donrés lettre de ce que vous m'avez dit, et je vous respondray par escript sur les articles que vous me demandez. »

Et quant le héraut eut fait sa relation, il print son palto d'armes et le ploia entre ses bras, et la M[ajesté] Imp[ériale] luy dist qu'il donnast par escript che qu'il luy avoit dist pour maistre Jan Alleman, son souverain secrétaire, comme il avoit dit de mot en mot, lequel le heraut fist et le signa de sa propre main de mot en mot comme il est chi. Quant le héraut Clarencio eut acomply ce qui luy fut commandez, comme il est dit, ilz se retira arière, et la M[ajesté] Imp[ériale] apella Guiena, le hérault de Franche, et luy dit che qui s'ensieut:

« Guiena, veuz que voz demandez 2 d'avoir voz privilège[s] 3, lesquelz vous sont ottroiez, il est aussy nécessitez que vous fachiez vostre offiche; par quoy je vous prie que vous dites au Roy vostre maistre che que je vous diray, et dittes luy vous mesmes. »

Et le héraut respondit qu'il le feroit. Adoncques luy dist l'Empereur :

« Depuis le tratiez qui fut fait à Madry, lequel il fait tout à l'encontre, et ont esté plusieurs de mes subjets prissonniers, lesquelz alloient et venoient de Italie, aussy bien pour leurs affaires que pour les miennes, ont esté prins, et maltraitiez et les ont mys sus gallée. Et je luy ay pluiseurs fois mandez que s'il me voloit rendre mes prisonniers, que je luy rendroie les siens, et ainsy qu'i traitera des miens 4, je ferais aussy aulx siens, et qu'i me envoie response. »

Et le héraut respondit à l'Empereur : « Sire, dittes vous chela pour les marchans? »

<sup>1.</sup> Imp.: eu. — 2. Imp.: demander. — 3. Imp.: privilège. — 4. Imp.: mieus.

Et la M[ajesté] Imp[ériale] dist: « Cecy s'entent de luy-mesmes, sans toucher! vostre lettre. »

Et le héraut faisant la révérenche pour en aller, l'Empereur luy dist de nouveau : « Avez-vous bien ouy que je vous ay dit que vous dites à vostre maistre que je ne crois point qu'i soit adverty des ambassades de Granaten 2 et toutesfois luy compète bien fort, car je ne crois point que ung tel prinche comme il est ne eust respondu; par quoy, dittes 3 chela à vostre Roy. »

Et le héraut respondit : « Je le ferai 4, Sire, sans faulte »; et, faisant la révérenche, s'en alla.

Et l'Empereur commanda à maistre Jean Alleman, son secrétaire, que il gardast que on ne fist nulles injures ne violence au héraut de Franche, et que on le traitast douchement et honorablement.

En après, le lundy le xxviie de janvier fut commandez aulx deulx hérauts de par l'Empereur qu'i vinssent evers luy, et que maistre Jan Alleman leur lisist par escript che que leur voloit respondre comme chi s'ensieult:

## La Response donnée au héraulx de Franche.

« Pour plus facilement respondre à che que vous m'avez dit de par vostre maistre le Roy de Franche, il a pleut à nostre sire l'Empereur de vous donner la response de sa propre bouche. Je vous [la] donne aussy par escrit pour plus amplement respondre, et pour avoir certification de la M[ajesté] Imp[ériale], et aussy pour donner à cognoistre la grande injure que vostre Roy a fait et fet journelement contre la M[ajesté] Imp[ériale], contre droit et raison. Et

<sup>1.</sup> Imp.: touche. — 2. Grenade; cf. p. 343. — 3. Imp.: ditte. — 4. Imp.: fera.

<sup>5.</sup> Le 27 janvier était un dimanche. Il faut lire sans doute : « le lundy xxxviii° de janvier ».

<sup>6.</sup> Imp.: vinsisent. - 7. Imp.: donnez.

pour tant est le plaisir de la M[ajesté] Imp[ériale]

que je vous lise 1 ce qui s'ensieult :

« Il est à noter, pour la prumière article, qu'i dit que il ne demande que amour et paix et qu'i luy desplaist de la guerre passée et ne demande que paix; et fet aussy ung beau blason tellement qu'i vient à bouter tout le mal qui est advenu de la guerre et se vient escuser et le mètre sur la Ma-[jesté] Impé[riale]; par quoy nous luy faisons savoir qu'il est mal informez et ne congnoit point la juste querelle de l'Empereur; par quoy l'Empereur vous respont que les parolles que vos Roy nous a mandez et vous a fait dire, seroient fort saintes, belles et bonnes, se c'estoit que ses œuvres acordassent avecque ses parolles, comme toutes fois il apertient, car. s'il estoit ainsy qu'il eust<sup>3</sup> sy grand desplaisir comme il dist, pourquoy ne fait-il point donque che que doibt faire et a promis, affin que le mal de quoy il parle peult cesser et que la paix et le traitié que luimesmes a fait peult estre tenuz et que ung tel grand bien peust venir en la Crétienté et que on fist la guerre contre les ennemy[s] de nostre foy, et que le sang crestien ne fut point respandu; de quoy Dieu en est fort courouchie. Mais il set biens, et ne le peult nyer, qu'i est et a esté le principal fondement de toute la guerre passée, car, depuis que comencha à rengner, la guerre n'a point cessé 4 en Italie, et a tousjours volu destruire la duchée de Milan; et estoit l'opinion du Roy de le voloir tenir par forche contre droit et raison, et, rompans le traitiez qui fut fait à Paris et le mariage entre Sa Majesté et Madanie Rengnière<sup>5</sup>, cousine dudit Roy de Franche.

« En après, cecy passé, le Roy demanda de faire ung nouveau traitiez en la ville de Noion, touchant du mariage de la M[ajesté] Imp[ériale] et de Ma-

<sup>1.</sup> Imp.: lijze. — 2. Imp.: vienet. — 3. Imp.: euyst. — 4. Imp.: cesser.— 5. Renière, Renée, la princesse Renée de Ferrare, fille de Louis XII.

dame Lucia, fille dudit Roy de Franche, laquelle chose falit 1 à cause de Madame Rengnière; auquel traitiez de Noyon, les serviteurs non estans bien informez sur les chose[s] d'Espaigne et les Peres de Franche [ont] consenty plusieurs choses contre droit et 2 raison; par lequel sa M[ajesté] Imp[ériale] ne demandoit que paix et acord. Et, affin que mieulx peult estre tenue, il print le Roy d'Engleterre comme confermateur de la paix, et, après, le Roy de Franche menant la guerre contre le Roi d'Engleterre, à cause de la ville de Tournay, la M[ajesté] [mp[ériale] dit et donna à congnoistre à ses ambassadeurs, en 3 escript, que en nulles manières ne soufriroit que on fist quelque destorsion encontre le Roy d'Engleterre, son bon amy, et, vollant tenir la paix pour eschaper le dangier des guerres, et tousjours tenant le traitiez jusques à tant que Monsieur de Lansac, ambassadeur du Roy de Franche, demanda de par le Roy à l'Empereur la ville de Borgous, et que luy donroit Rehenes pour acomplir le mariage consenti de sa fille prédite, et que restituroit le royalme de Navarre, lequel estoit mys audit acort et traitiez, lequel l'Empereur n'avoit point promis; et ladite ambassade de Franche leur déclara par escripture se ce n'estoit que l'Empeureur ne rendy Rehene et restitua le royalme de Navarre, qu'i tenoit le traitiez pour rompu et de nulle valeur, et ce estoit plus par forche et violence que par nulles raison[s] que sceut monstre[r]. Et toutesfois l'Empereur ne s'y consentoit point et parloit tousjours beaulx, cherchant de entretenir paix et acort par tous moyens.

« En après, est venu le Roy de Franche et a volu corrumpre la noble élection faittes par les Electeurs, et penssoit, par forche d'armes et puissanche et par l'ayde du pape Léon, luy-mesmes faire empereur.

<sup>1.</sup> lmp. : falie. - 2. lmp. : en.

<sup>3.</sup> Imp.: et. — 4. Imp.: ambassader. — 5. Imp.: le.

Mais néanmains 1, les cœurs des Electeurs ont esté sy fervens que riens ne l'a peult aydier, et ont tenu pour vanitez ses dons 2, puissanche et menache, qu'i leurs ave 3 faites; et le Roy de Franche, véant que rien ne luy venoit à profit, a tousjours empensés de destruyre 4 les fruitz de la dite empire. Et alla faire le Roy de Franche ung traitié pour destruyre le pays de Naples<sup>5</sup> et de Cécille, comme on trouvera en unne de ses lettres, et, par telles cauttelle vient à destourner la paix et union de toute Cretienté, tellement que les princes ne peul[v]ent résister aulx ennemis de nostre foy. Et encore n'est-il point content quant il a faict tout ce qu'il a peult faire par lettres et aultrement et pour rompre qui fut conclus et tenuz en la ville de Wormes, et commencha à pilier et gaster le pays de la M[ajesté] Imp[ériale] de par Monseur Robert de Arenborch, ayans les artileries dudit Roy de Franche; et, soubit après, envoia Monseur de Asper, pour gaignier et prendre le pays de Navare. et, en la fin, en fist sa voluntez, come il apert, car le seigneur de Aspero y demora luy-mesmes prisonnier, et, par ainsy, le Roy de Franche ne fait que rompre tous les acort et traitiez, qui se font en la Crétienté, et est la rachine de toutes les guerres qui sont advenues, ainsy que tous chacun 6 scet.

« Et après, par le droit et juste jugement de Dieu a esté prins prisonniers, par droite guères, come tout le monde scet bien. Et, estant prisonniers en nostre roialme d'Espaigne, ne a point esté traitez comme son ennemys et prisonnier, mais a esté traitez come s'il eust esté prinche et seigneur du pays, pensant la M[ajesté] Imp[ériale] de faire de son prisonnier son amy, et de son ennemys son beaus-

<sup>1.</sup> imp.: neau mains.

<sup>2.</sup> Imp.: dous. — 3. Imp.: ayez. — 4. Imp.: destruyres.

<sup>5.</sup> Imp.: Napeles. - 6. Imp.: chit.

frère, en luy donnant en mariage sa seur la plus aynée, come luy-mesmes le desiroit, et estoit le deusime hoirs de tous les pays et provinche, et tant de sy belle condition et, quant ainsy seroit que ledit Roy de Franche ne auroit point esté prisonnier; il ne poroit et ne saroit avoir meilleure allianche, sans donner quelque ranson, et toutesfois estant son justes prisonnier, riens luy demandans que la restitution de la duchée de Bourgongne et aultres villes, lesquelles par droit apertiennent à la M[ajesté] Imp[ériale]; par quoy, quant le Roy ne auroit esté jamais prisonnier, se se debvroit-il acorder à telles raisons et condicions que pour avoir paix et unions les debvroit laisser et restituer, mais maintenant il s'en dit le principal seigneur.

sire, il ne monstre point par ses œuvres qu'i demande paix, mais seulement discort et guères en toute la Crétienté, veu qu'i a donnez ung tel denier à Dieu pour garder sa foy et promesse que il avoit promis, mais je croy que jamès à sa foy ne promesse ne pensa, ne aussy à son propre sang, mais veult seulement faire la guerre à l'aventure et faire tumulte en tous pays, pensant le venger contre ceulx que Dieu vœult aydier, point créans ne considérans que c'est seulement Dieu qui donne la victoire à cheluy qu'i luy plaist; par quoy tout le mal qui vient de la guerre est par le Roy de Franche, car il rompt sa foy et promesse, et encore incyte 2 tous rois et prinche[s] pour faire la guerre, laissant toutes les bonnes parolles qu'i dit, en monstrant par œuvres tout le

contraire. Se c'est chose que le Roy de Franche se voelle submettre en aulcune manière come il dit et donner che qu'i doit pour avoir paix, et voelle mener toute la Crétienté avecque luy pour résister contre le Turc, et amender ses faultes, come sa lettre devise,

« Touchant de la paix entre tous princes qu'i dé-

1. Imp. : donner. - 2. Imp. : incijtes.

jamais ne eust refusée la grâce que la M[ajesté] Impé[riale] luy promist1 à Madril. On voit quel droit la M[ajesté] Imp[ériale] a en la duchée de Bourgongne, son propre patrimonie, et, en délaissant plusieurs villes apertenantes à luy come on peult veoir au capitael de Madril, et par protestation et condition faites, estoit content de délivrer ses enfans. Et ses propre ambassade[s] déclaroient les mesmes conclusions come aussy en la ville de Borgos, et tenoit à petite chose que la paix ne fut faitte. Il faut 2 aussy savoir se la restitution de Genova et Aste est restituée ou non, et, en faisant retirer son armée, laquelle il a en Italie, lequel capital de Madril contient de restituer [condicion] exprese; si 3 tout che que avoit esté fait aus Genevois et aultres subjetz de la Maj[esté] Imp[ériale[ [a esté défait]# et de acomplir tout ce que ledit conseil de Madril contient en toute manière et condicion, et devoit tout estre acompli devant que les ostage fussent délivrez; mais. toujours laissant l'un devant et l'autre après, il 5 ne veult point acomplir ce qu'i promet ne ses ambassades, et vient à trouver aulcune difficulté à ces points pour trouver occasion à mener la guerre, et ne veult point que paix soit faite et ne veult point avoir sinon délay de point restituer les partie[s] desusdites. Et se il ravoit 6 ses enfans et ne fist pas? retirer son armée, se poroit eslever une nouvelle guerre et dissension. Son intention estoit, ainsy que on dit, que ne rendroit point Genova, mais il feroit 8 entendre que les Genevois seroient rebellez 9 contre luy et ne seroit en sa puissanche de les restituer. Pour tant la M[ajesté] Imp[ériale] ne vœult plus ainsy estre trompée et ne laissera point pourtant à

8. Imp.: seroit. - 9. Imp.: rebeller.

<sup>1.</sup> Imp.: promis. — 2. Imp.: fant. — 3. Imp.: expressfic. — 4. Nous suppléons ces trois mots indiqués par le sens. — 5. Imp.: et. — 6. Imp.: ranoit. — 7. Imp.: pais.

faire ce qu'il a affaire; et, aussy longuement qu'i ne fache restitution des points desus ditz, il ne ara point ses enfans, mais s'il veult ce faire, on les délivrera; ou aultrement ce n'est pas par la M[ajesté] Imp[ériale] que la paix n'est point faite, mais c'est par le volentez de vostre Roy que tous ces maulx sont advenus et journellement adviennent et advienrent, car l'Empereur se veult acorder en toutes raison[s] come il apert en la response qui est faite de la deusime article de vostre lettre.

« Parlant de la prinse du Pape et du mal qui a esté fait à Romme, la M[ajesté] Imp[ériale] vous a dit de bouche les raisons et ce trouvera-on véritable au dernier traitiez qui a esté fait entre le Pape et luy. Et, touchant de la libertez du Pape et restitution, ce cognoit le Pape clèrement que le dommage qui a esté fait à Romme, c'est contre la volenté de l'Empereur et sans son congier, mais est venu par une armée mal ordonnée, sans avoir nulz capitaine. Et touchant du capitaine que vous dites qu'i a gardez le Pape, lequel avoit esté l'ung des principael[s]1 capitaine[s] en la guerre des Italie, on trouvera que ledit capitaine a plus ce fait pour garder la personne du Pape, affin que le pœuple ne luy melfist riens, que aultrement; car le Pape cognoit clèrement en sa délivration, par quoy ledit capitaine 2 a fait unne bonne œuvre. Et se aulcuns veult savoir pourquoi le Pape a esté prins et le mal avenuz à Romme, c'est totalement à cause de la guerre du Roy de Franche plus que de nulz aultres come aucteur et mestre de toute la guerre et armée. Par quoy la M[ajesté] Im[périale] se tient pour excusée 8 et par droit on ne luy en doit point de-

Nous avons déjà rencontré le mot capitael, que nous retrouvons plus bas; nous verrons plus loin le mot cardinael; ces trois formes sont peut-être dues à l'influence de la langue flamande, où ae a le son d'un a long.

<sup>2.</sup> Imp.: capitaiue. — 3. Imp.: excuser.

mander [raison], car estant en Granate luy respondist de tout ce qu'il avoit escript, lequel n'est point icy de besoing de le réciter, car il est imprimez et publiez.

« La IIIº article de vostre lettre est de quoy yous dites que c'est par l'Empereur tout 1 le discort qui est entre le Roy vostre maistre et la M[ajesté] Impé[riale], pour tant qu'i ne<sup>2</sup> vœut délivrer ses enfans et recevoir ransson, et qu'i ne veult point tenir la promesse laquelle par forche a faict et par crainte. A ce respond la M[ajesté] Imp[ériale] que vostre Roy n'est pas bien informez en ce cas yci, car le diferent qui est entre eulx deux ce n'est point de nulles ransson, mais seulement qu'il acompliras le contenu de sa promesse et pourquoy ses enfans sont en ostage. Et ossy il scet bien pourquoy ses enfans sont en gage; il est en sa puissanche de ravoir ses enfans sans nulles ransson, acomplissant sa foy et promesse, lequel avoit promis. Sans avoir esté contraint l'a promis et jurez, car ung prisonnier prins par droite guere, comme le Roy de Franche a esté prins, ne peult par nulz droitz ne auculnne manière révocquier 3 le compact et promesse qu'il a promis. veuz qu'il a promis pour avoir libertez et, qu'i dit que ch'a esté par contrainte qu'il a promis, cela ne le peult escuser de point tenir sa promesse, car s'il estoit ainsy comme il dit, on ne poroit plus prendre promesse des prisonnier[s] de guères et, par ainsy, chacun poroit faulser sa foy et ne poroient plus estre délivrez tant qu'il aroient payez leurs ransson et ce qu'il aroient promis, et ce seroit cause de la mort de plusieurs nobles chevalier[s] et gentilz compagnons; ce seroit contre droit et raison. Par quoy. par nulz droitz spirituelz ne temporelz ne se peut excuser, et aussy que n'a point receu la grace que la M[ajesté] Imp[ériale] lui a offert à ung acort fait

<sup>1.</sup> Imp.: toute. - 2. Imp.: me. - 3. Imp.: reuoequiez.

à Palence, et ce 1 fit la M[ajesté] Impér[iale] seule grace et sans aulcune obligations, et point que ne tenist le capitael en valeur. Mais, veuz que le Roy ne a point rechu celle grace, laquelle luy fut offerte et présentée, par quoy la M[ajesté] Imp[ériale] demeure en son prumier droit, tèlement que par honneur demande toute la restitution [du] capitael de Madril, tant qu'il ara accomply la promesse qu'il a promis. Mais il samble à vostre Roy qu'i soit fort desirant et par adventure avaricieux pour avoir argent, mais il ne demande point son argent.

« La IIIIº article de vostre lettre que vous dittes estre² alliez avec pluiseurs prinches et seigneurs et qu'i tiennent la partie du Roy vostre maistre, à cause qu'i s'est soubmiz en touts droitz et raison, et que la M[ajesté] Imp[ériale] ne se veult point accorder et que par luy la paix ne peult estre faite en Crétienté, de quoy tant de mal en vienent et que c'est une chose qui desplait à Dieu, sur che on vous a respundu, sur le prumier point de vostre lettre, par lequel on cognoistra bien l'afection de vostre Roy, et on veraz facillement que vostre Roy fait tout contre Dieu et raison et contre tout droitz spirituelz et temporelz; par quoy, il peult desplaire à Dieu, car il est juste et congnoist toutes choses, et ses jugements sont aussy droits et juste.

« Le Ve article 3 de vostre lettre que vous dites que l'Empereur n'a point volu rechevoir la ransson, lequel on luy a présentée, et plus que ransson, et que l'Empereur ne veult payer la M[ajesté] Royalle d'Engleterre ne deliver le Pape hors de prison, et que par ce vos maistre ont fait allianche et acort et me deffient par meer et par terre, sur che point avez eu la response de l'Empereur de sa propre bouche,

<sup>1.</sup> Imp. : se. — 2. Imp. : estez.

<sup>3.</sup> On remarquera que le mot « article » est tantôt féminin, tantôt masculin.

mais c'est bien unne chose pour mettre ès cronicque1 que ung homme prisonnier, donnant sa foy come il fist, n'a point occasion de avoir envoiez unne lettre de dessianche. Et le Roy d'Engleterre n'a point trouvé en moy cause de ce faire comme j'ay dit à son ambassade. Touchant la raison du Pape, que vostre mestre dit qu'il soit délivrez, je vous certifie qu'il est délivré, mais qui dit que par droit je dois 2 laissier en paix les Italies, je voldroie bien que le Roy vostre maistre laissa les Ytalies en paix, pour veoir se les Italies ne seroient point en paix, se luy-mesmes les voloit laissier en paix come il apertient, mais ses raisons sont merveilleuse[s] à entendre, veutz que quant il fut delivrez<sup>3</sup> en libertez et estant en son pays, il rescript luy-mesmes à la M[ajesté] Imp[ériale] qu'i voloit acomplir toutes les promesse qu'il avoit promis, et maintenant fait tout le contraire.

« La VI point que vous dittes que le Roy vostre mestre proteste devant Dieu et le monde qu'i n'est ocasion de la guerre, la M. Imp. a bien aultre raison de protester devant Dieu et le monde qu'i n'est occasion de la guere laquelle a esté faite, et n'est point sa faulte. Il est tout cler, le Roy vostre mestre le scet bien, s'il voloit dire la véritez.

« Le dernier point que vous dittes de xl jours pour forcier les marchans, la M[ajesté] Imp[ériale] en est bien content, moiennant que ung mecte 5 ung jour raisonnable pour advertir tous les marchans d'ung costé come de l'autre. »

Response faite au héraut d'Engleterre, nommé Clarencio.

« Pour respondre à toy, héraut d'Engleterre, sus ce que tu as dit de bouche à la M[ajesté] Im[périale]

1. Imp.: Croincque. — 2. Imp.: doit. — 3. Imp.: deluirez. — 4. Imp.: Il et tont cler. — 5. Imp.: maiche.



et en après l'a baliez par escript et l'as singné de ton signet, sur che la M[ajesté] Imp[ériale] t'a respondu de sa bouche et maintenant te respondra

par escrit che qui s'ensieult :

 Sur le prumier point, que vous dittes que la Crétienté est en grande nécessité et turbation. à cause de la guère qui est entre le Roy de Franche, son frère alliez, et entre moy, et que le Roy d'Engleterre vostre maistre 2 a fait grande diligence de présenter une grande somme d'argent pour ramsson, pour délivrer 3 les enfantz du Roy de Franche, et dites que la M[ajesté] Imp[ériale] ne se veult acorder à nulles 4 raisons, par lequel il est fort troublez, et. se dist estre ennemys de la M[ajesté] Imp[ériale] laquelle chose est 5 bien contraire. N'y a guere de tamps que vostre Roy disoit que le Roy de Franche estoit la cause de toute la guère, et qu'i n'avoit point tenu le contenu qui fut fait à Lonne, et que ce n'estoit point la faulte de l'Empereur, et que ce qui estoit advenu à Rodes et en Honguerie estoit advenu seulement par le Roy de Franche. Et luymesmes scet coment l'Empereur s'est amodéré avecque le Roy vostre mestre pour faire une paix perpétuelle, pour la requeste et amour de vostre maistre. Et allors vient et dist que c'est tout par moy. Il faut que soit mal informez et en la fin ne me voldroit auleun bien, par lequel l'Empereur seroit trompé, car il le tient pour son principal amy.

« Et de la liberté du Pape, l'Empereur vous a dit qu'i est délivrez, car il en a la certification.

« Le III point que vous dittes que la M[ajesté] Impé[riale] doit à vostre me[s]tre, il vous a respondu de bouche que jamais ne l'a nyez, mais l'a volut et veult totalement payer, et eust esté payez de l'argent du Roy de Franche, se le Roy ne eust

<sup>1.</sup> Imp.: resp\(\tilde{u}\). — 2. Imp.: mettre. — 3. Imp.: d\(\tilde{e}\)livrez. — 4. Imp.: nullez. — 5. Imp.: et.

point rompu le traitiez, qui estoit fait, mais vostre ambassades venant et aportant unne obligation veullant estre soubit payez de toute la somme, et, par indignation, disoient des ariérage[s] de quatre année[s], laquelle somme montoit [a] 133.305 escu d'or de chescunne année et, à cause que je n'avois! point prins la princesse à femme, la fille de vostre Roy, demandoient v. c. m. [500.000] escu d'or, ainsi qu'i fut accordez, et l'Empereur respondit et dist que la somme d'argent laquelle luy avoit esté pretée estoit près de le payer, mais l'ambassade n'avoit point l'obligation originale et les gage[s] et joyaulx, lesquelz estoient en gage, et ousy leur commission n'estoit sinon de la principalle somme et point des intérest, laquelle somme l'Empereur promis[t] de payer par raisonnable terme qui seroit ordonnez selon la volunté de vostre maistre. Et mettant bon plège et soufissant respondant, moiennant que on luy rendist ses joyaulx lesquelz sont en gage.

« Le IIII point que vous dites que la M[ajesté] Imp[ériale] ne demande point le pourfit et utilitez de la Crétientez et qu'i ne craint point Dieu et que ne monstre point d'honneur à nostre sainct père le Pape, ne au Siège apostolique : et toutesfois le Roy vostre maistre scet bien le contraire; et quant ainssy seroit, qu'i ne le saroit point, il n'apertient point à ung tel prinche et seigneur come l'Empereur de ainsy parler, veuz qu'i n'en est point coupable; et, quant le Roy vostre maistre sera de tout

bien informez, il saura qui sera la cause.

« Considérant [que] le cartel de la deffianche, à laquelle le héraut a dit, fut fait le xxje jour de novembre anno M. CCCCC. XXVII, et a esté ledit héraut tousjours en mon pays, attendans que les ambassades feroient et s'il ne se acorderoient point; mais véantz qu'i ne se sont point accordez, ont

I. Imp. : avoient.

envoyez leurs subjetz d'un costé et d'autre, faisant grande aparense secrètement, néantmains, par la grâce de Dieu et de mes bons subjetz, je y pense à résister.

« Le V° point que vous dictes par forche de contraindre la M[ajesté] Imp[ériale]: sur che il vous a¹ assés respondu et aussy ne vous crainct point et ce que vous dittes que vostre maistre veult tenir sa léaultez et promesse que il a fait au Roy de Franche, aussy come il apartient, nous ne disons point seulement de luy, mais de tous aultre qu'il ont promis et ont donnez² leur foy, seroit chose raisonnable que chescun le tenist et que on ne le rompist point et ne le fist on point aussy ung aultre rompre.

 Nous avons aussy ouy dire que on dist en Engleterre et en Franche que le Roy veult laissier sa femme, laquelle est ladite anthe à la M[ajesté] Im-[périale]<sup>3</sup>, et en vœult espouser unne aultre, mais l'Empereur ne le scaroit croire, et n'est point possible de rompre ung tel mariage et douayre, sans faire contre le prévilége du Pape, tèle que je ne le scaroie croire, veutz la grande confusion et honte que on en diroit par toute la Crétientez. Et s'il estoit ainsy l'Empereur auroit plus, de ocasion de luy faire la guère que n'a maintenant le Roy vostre maistre à l'Empereur pour pugnir telle injure. Et ne eust point euz l'Empereur ung bel eur se il euyst espoussez sa fille, laquelle seroit bastarde se ainsy estoit. Mais l'Empereur ne le scet croire, se ce n'est que le fache par le mauvaix et fauls conseil de son Cardinael6, car par son orguel et mauvailx corage avaricieux et mauvaise opinion, à cause que l'Empereur ne l'a point volu faire pape de son pœuple7, comme le Roy avoit rescript à l'Empereur,

<sup>1.</sup> Imp.: as. — 2. Imp.: donner. — 3. Catherine d'Aragon, tante de Charles-Quint. — 4. Imp.: la. — 5. Imp.: euyst. — 6. Le cardinal Wolsey. — 7. Imp.: poeuule.

come je monstroie bien s'il estoit nessessitez. Et pourtant que je n'ay point volu ce faire, il s'est mainte fois vantez que feroit telle mutation contre moy que on avoit veuz a passés cent ans et, deusist estre perdu tout le royaulme d'Engleterre, et se le Roy vostre maistre veult faire le conseil de son cardinal il poroit bien advenir.

« Et, pour la dérnière conclusion, assavoir des marchans ung jour soit ordonez comme il apertient

à tous, soit 2. »

Toutes ces article furent leute aux héraut[2] Clarencio de mot en mot ainsy que sont ychi escripte, donnée par la main dudit maistre Jehan Alleman, le principael secrétaire de la M[ajesté] Im[périale] et aussy en sa présenche et de pluiseurs aultres seigneurs qui adonc estoient en la court de l'Empereur. Et à chescun héraut fut commandez qu'i fissent leur]s] offisse, lesquelz jurèrent qu'i le feroient. Ce fut fait le xxvije jour de janvier anno M. CCCCC. XXVIII.

Emprimé en Anvers sur le pont de la Chambre, porte à l'Escu d'Arthois, de par moy, Jaques de Liesvelt.

1. Imp. : ctore. — 2. Imp. : ceste.





# L'Art et Science de bien parler et de soy taire.

Voici le titre complet et la description de cette pièce, d'après l'exemplaire qui a figuré, en 1869, à la vente du Baron J. Pichon (Cat. nº 474), en 1870 à la vente Potier (Cat. nº 787), et qui fait aujourd'hui partie de la Bibliothèque du Baron James de Rothschild:

Sensuit lart et science de // bie parler et de soy taire Moult vtile a sca // uoir et entendre a toute personne nouuel- // lement imprime a Rouen. — Explicit. S. d. [vers 1500], in-4 goth. de 6 ff., dont les pages pleines contiennent 33 lignes; sign. a.

Au titre, la marque de Robinet Macé, imprimeur à Rouen, de 1498 à 1506 (Silvestre, nº 135). Cette marque est entourée d'un cadre formé de quatre fragments de bordure d'inégale largeur.

Le verso du dernier f. est blanc.

# L'art de bien parler et soy taire.

Jeunes et anciens, et de plusieurs langages, Mais j'en ay bien pou veu de si parfaictaffaire Qu'aucune fois ne faillent en parler ou en taire. Moult seroit grant vertu de parler sans mesprendre, Mais bien pou de gens parlent quil n'y ait à reprendre, Et croy que aucuns y faillent par jeunesse ou enfance, Et les autres plusieurs par leur grant ignorance, Ou par oultrecuidance, autres par leurs malices. Grant charité seroit d'obvier à telz vices, Et pour ce vueil monstrer une bonne doctrine De parler et de taire a [vec] l'aide divine.

Quant tu parles, six poinctz garde, je te command:
QUITUES, QUOY, A QUI, POURQUOY, QUANT, ne COMMENT,
Et, qui ceste mesure tiendroit à sa parolle,
On diroit qu'il auroit esté en bonne escole.
Plusieurs fois ces parolles ont esté relatées
Et de plusieurs personnes voulentiers escoutées,
Mais pou de gens laÿs en seçvent l'intention
De ces brefves parolles, ne l'exposition.
Je l'ay tant ouy dire à personnes notables
En Latin, en Françoys, mais je n'y voy que fables;
S'aucun le dit de bouche, tost met à nonchalloir
Le sens qu'elles comprennent, qui peult assés valoir;
En plusieurs voy mensonges, fictions, tricheries;
Les motz sont moult obscurs et pris généralment 2;
Si les vueil desclarer plus spécialement.

<sup>1.</sup> Imp.: ne. - 2. Imp.: generalement.

Rien n'y a de monsens, fors, sans plus, l'ordonnance, Car des Dictz Anciens ay extraict la substance; Je les ay ordonnés comme par bref hystore, Affin que aucuns y puissent avoir greigneur mémore. Parlant si clèrement que chascun y peult mordre, Si diray du premier et des autres par ordre,

QUI TU ES, toy qui parles, dois bien considérer Se ceu que tu veulx dire t'affiert à proférer; (Car), se à autrui appartient, ne t'en dois entremettre, Se grant coulpe et folie ne veulx faire et commettre.

Après, se en paix es ou troublé de courage, Car homme trouble en cueur dit souvent fol langage, Si se vauldroit mieulx taire, selon mon jugement, Que dire [tout] oultrage, ou parler follement, Car qui couroucé est à peine peult rien dire Fors que blasme et despit, puis qu'il est espris de ire. Apres, se c'en qu'on dit a répréhension, Ayes premièrement considération Se l'en te peult reprendre de semblable péché Je di que t'en taise, se (tu) t'en sens entaché; Qui bien dit et mal fait, l'en peult assés entendre Que lui mesmes se condanne, et le peult l'en reprendre.

Après, se tu sçais bien tout ce que tu veulx dire, Car, se tu ne le sçais, c'est à toy [grant] laidure (sic), Ne nulz hommes ne pevent dire chose de grant vallue Se la chose qu'il dit n'est de lui très bien sçeue. Après dois tu l'effaict et la 2 fin de tes dictz Par avant advise[r], que n'en soyes mesdis, Car plusieurs ditz appèrent bons au commencement

1. Imp.: cen. — 2. Imp.: et en la.
P. F. X.

#### L'ART ET SCIENCE

354

Où il y a blasme à leur deffinement, Et, se tu es [en] doubte de la fin malle ou bonne<sup>1</sup>, Mieulx vault taire que dire, et ce conseil te donne<sup>2</sup> Car je croy qu'il vault mieulx à soy simplement taire Que parler contre soy; pour ce t'en vueilles retraire. Du premier poinct te pevent ces ditz assés suffire Et, quant parler vouldras, ne les vueilles contredire.

Après quoy. C'est quelle chose tu veulx parler ou dire: Se c'est vray ou mensonge dois en ton cueur eslire, Car ce que tu veulx dire doit estre véritable, Ne mensonge n'affiert dire à homme créable; Car le vrai Dieu, qui est vraye vérité pure, Deffend toute mensonge et de mentir n'a cure. Et pirs vauldroit ung homme coustumier de mentir Que ung larron ne feroit, si se veult repentir: Dont ta simple parolle vaille ung grant serment; Si donras 3 à plusieurs bon ediffiement. Après soit efficax; ton dit est raisonnable, Car la vaine parolle n'est pas bien convenable; Donc, quant tu parles, dois aultri reconforter, Enseigner, commander, ou à bien exhorter. Se ces quatre poins tiens, tu ediffieras Plusieurs par ta parolle, et loué en seras.

Après soit ta parolle doulce, simple et soefve, Car dur parler aspre souvent ennuie et grefve; Qui parle doulcement ses 4 amis multiplie Et plusieurs ennemis appaise et amolie,

<sup>1. 1</sup>mp.: bonne ou malle. - 2. 1mp.: se conseil donne.

<sup>3.</sup> Imp.: donneras. - 4. Imp.: ces.

Mais la dure parolle fait souvent le contraire; Pour ce d'aspre parler te conseille retraire.

Après, doit ta parolle estre belle et honneste ,
Car bonnes meurs corrumpent souvent laides parolles
Et n'affiert à bon homme parler de telz frivolles;
Encor soit ta parolle aperte, simple et clère;
Nul dit doubteux ou trouble en toy [jamais] n'appère,
Car [beaucoup] mieulx vauldroit soy garder de
[mesprendre

Que telz parolles dire que nul ne puisse entendre.

Jà ne soit ta parolle sophiste ou <sup>2</sup> décepvable, Car nul tel parlement n'est à Dieu agréable; Garde toy de parolle qui soit injurieuse, Car elle est diffamable et très mal gratieuse : Parolle de discorde ou de sédicion Jà n'isse de ta bouche, ne de discencion: Trop fait à redoubter, en ville ou en cité, Dit de sédition, car c'est iniquité. Parolle mocqueresse te conseille eschever D'amy ou d'ennemy, car trop pourroit grever; Car l'amy que l'en moque se courouce de légier, Et l'ennemy moqué se vouldroit tost venger; N'oncques jour n'en vy nul qui n'en eust desplaisance Quant il se sent mocqué, quoy qu'il die ou [qu'il] pense. Et cil qui aultri mocque bien tost ouïr pourroit Tel chose ou tel reproche que pas ouir ne voudroit.

Après te dois garder de parolle orgueilleuse, Car contre plusieurs est enflée et despiteuse,

1. Il manque ici un vers. — 2. Imp.: ne.

Et d'oyseuse parolle te dois tu bien garder, Car l'en [en] rendra compte quoy qu'il doive tarder.

Or as le second point de parler ou de taire; Se tu ainsi le fais, à plusieurs pourra[s] plaire.

Après dois regarder a qui tu parleras : Si c'est à ton ami, plus seur tu en seras; A lui comme à toy mesmes peulx parler seurement. Vray[e]ment, plainement, en paix et doulcement Riens ne lui dis d'ont<sup>2</sup> estre dovve ton ennemi. Car perdre le pourrois en ung jour et demi. Ton secret nul ne sache que l'ami esprouvé; A celui le peulx dire, quant tel l'auras trouvé. Ton meffait a nulli ne dis ne ne descouvre. Car grant diffame acquiert celui qui fait mal œuvre. Et il te vault mieulx taire que estre en tel mesaise Que dois estre en doubte lui prier qu'il se taise. Car certes nicement requiert d'autre silence Icelui qui ne peult [bien] céler son offence. Toutesfois se le cas est [de] nécessité Qu'à aultre révéler faille 3 l'iniquité, Ton amy esprouvé le sache seullement. Avec ton ennemi aies peu de parolle[s]; En despit les aura[s], soient sages ou folles; Avec tous par mesure 4 parle et cointement,

Tel cuides ton ami qui te hait grandement; A cil petit raisonne qui est trop enquérant, Aussi au mensongier, car c'est bien affermant; Ne dis pas ton secret à fol ne à ivrongne,

```
1. Imp. : Après tu. — 2. Imp. : donc.
```

<sup>3.</sup> Imp. : faille relever. — 4. Imp. : mesurt.

Ne à mauvaise semme, qui n'a point de vergongne, N'à jangleur, ne mocqueur, qui ne peult rien céler, Car ce qu'ilz sçaivent veullent jangler et révéler Et toutes tes parolles bientost despriseront; Combien que bonnes sussent, riens ne les priseront. Avec trop grant parleur ne vueilles jà contendre N'avec ton mal vueillant, se tu t'en veulx dessente.

Or as tu le tiers poinct de parler par mesure, Et de taire as le fait par raison et droicture, Car [beaucoup] mieulx vauldroit soy garder de mes-C'est à dire cela d'ont vient ton parlement. [prendre4]

Plusieurs causes y a justes et raisonnables Pour quox l'en 2 peult parler et assés agréables. L'en peult et doit parler pour le divin service; Chascun en son endroict doit faire cest office, Si comme gens d'Eglise, Prescheurs, Religieux, Et tous ceulx qui de Dieu servir sont curieux.

Après on peult parler pour proffit temporel, Car il convient penser du vivre corporel; L'Advocat peult bien vendre son advocation, Le sage son conseil, sans diffamation; Soit ton gaing raisonnable et juste par mesure, Sans excès deshonneste; de lait gaing n'ayes cure; Gaing, qui vient de diffame, doit chascun eschever; N'est pas gaing, mais diffame, et fait aucuns grever.

Après l'en sert bien Dieu pour temporel proffit; L'ung adjoinct avec l'autre plaist à Dieu et suffit, Mais que, principalment 3 et par discrection,

<sup>1.</sup> Manquent deux vers. — 2. Imp. : sen.

<sup>3.</sup> Imp.: principalement.

S'applique à Dieu servir par droicte affection.
Pauvres Clers, qui sont Prebstres, peuent bien messe
Oraisons et prières à Dieu représenter [chanter,
Et en prendre prouffit pour soustenir leur vie;
Tout ce plaist bien à Dieu, car besoing les y lie;
Car qui sert à l'austel il doit de l'austel vivre,
Et leur nécessité de blasme les délivre.

Aultres causes y a dont assés me souvient
Mais à l'une des trois ramener les convient,
Car bien il appartient parler pour Dieu prier,
Pour soy et son prochain en bien édiffier.
De plusieurs aultres choses il se feroit bon taire,
Car à Dieu et au monde [il] pourroit bien desplaire,
Ne tu n'as nul ami, tant de près t'appartiene
Pour qui doibves choses dire que peché y convienne.

Or as-tu le quart point, la cause et la raison De parler ou de taire, quant il en est saison.

Après QUANT; c'est-à-dire regarde temps et heure. Quant tu vouldras parler, et par sens y labeure; Car temps est de parler et temps [est] de soy taire; Garde souvent silence, se ton honneur veulx faire, Et ne dois pas sans plus ta silence garder, Mais silence d'aultrui entendre et regarder, Et non pas en parler sans plus, mais en respondre Se les ditz d'aultri veulx bien entendre et respondre; Car qui avant respont qu'il entende aultri dis Fol se monstre, et souvent est mocqué et laidis. Encor[e] dois garder droit ordre en tes parolles; Ou l'en les despriseroit comme simples et folles;

1. Imp. : le temps et l'heure.

Chascune, en son endroit et en son propos dicte, L'ordre devant derrière eschever est despite. Parle par ordonnance, et soit dict le premier Qui premier se doit dire, et après le dernier, Affin que par tes dictz n'ayes en confusion Ceulx qui parler t'escoutent, et toy derrision.

Or as tu le quint poinct: c'est QUANT tu parleras, Car le temps, l'heure et l'ordre, se me croys, garderas.

Après, quant tu parles, c'est garder la manière COMMENT tu parleras, tout vice mis arrière; En disant la parolle soit ta voix attrempée, Par ung moyen attraict doulcement prononcée; Ton dict soit ordonné par charnelle amour Non pas désordonné, d'aspre et fière clamour; On ne doit pas parler de voix trop résonnant ; Aucuns parlent si hault qu'on n'ot pas Dieu tonnant.

En mouvement de membres dois tu autre manière, Car hocher, ne crouler ne dois ne chef, ne chère; Petit mouvement fais, et de bras et de corps, De lebvres et de bouche, car tel est mon recors; Garde toy de parler en teurdant nez, ne bouche; Ne de mains ne de bras jamais autre ne touche. Et tiens <sup>2</sup> droicte ta face, simple, ferme et estable; Si sera ta parolle à tous plus agréable.

En tarder<sup>3</sup>, en haster, peult on encore mesprendre, Car on doit estre ignel<sup>4</sup> à ouir et entendre, Et doit on tardif estre à parler ou à dire

<sup>1.</sup> Imp.: raisonnant. - 2. Imp.: tient.

<sup>3.</sup> Imp. : En tardes. - 4. Pour isnel, prêt, ou prompt.

Et encor plus tardif à couroux ou à ire. A faire jugement la demeure est seure Car à estre hastif ce n'est pas chose meure. Le bon juge entent tost et tard donne sentence: A conseiller doit estre tardif par attrempance. Se par ton conseil trouves délibération, Ignellement l'eschève par moderation. Soit ta vélocité tellement attrempée Que ton euvre n'en soit périe ne cassée; [Mais] en la qualité peult l'en bien faulte faire. Tu dois petit parler, se tu veulx aux gens plaire: Qui a trop de parolles, l'en y peult noter vice; Il peult estre oultrageulx, ou maleureux, ou nice. Et le sage escouter plusieurs choses désire Et met souvent mesure en peu de choses dire. En la qualité dois [bien] manière tenir; Parle honnestement, se à honneur veulx venir : Parle belles parolles, simples, plaisantes, plaines, Esjouissans et clères, non pas parolles vaines; De parolle te garde qui soit injurieuse, Diffamable, mocqueresse, double, trouble ou ireuse: Parle de plain visage, moult reposé et meur, Car cil qui ainsi parle peult bien parler asseur.

Or as-tu le point sixte<sup>4</sup>, qui te peult assés plaire : Comme l'en doit parler et souventeffois taire, Et de tous ces six poinctz ce que j'ay dit suffit; Qui les mettroit en œuvre, il feroit son proffit; De les lire souvent se doit on resjouir, Car ilz sont gracieux et plaisans à ouir, Qui ainsi parleroit seroit très bieneuré

<sup>1.</sup> Imp. : le sixte point.

Et de l'amour de Dieu très souvent asseuré; Se par dessus est dit de parler et de taire, Pou de choses s'appliquent à faire et à non faire.

Cy finist l'Art de parler et de taire.

## [BALLADE.]

Se vivre veulx en bonne paix,

Plus qu'onques mais te fault souffrir, o

Dissimuler en ditz, en fais;

Prens le temps com 1 pourra venir;

De trop grant mal ne t'esbahir 2;

En bon espoir te reconforte;

Laisse Dieu du tout convenir;

C'est la chose dont plus t'enhorte 3.

Entens, regarde 4 et si te tais; Laisse l'eau [?] aval courir; Sui les bons, laisse les mauvais, Il ne t'en peult nul mal venir, Et pour [le] plus grant mal fouir, Tien ta langue ainsi comme morte; Trop parler nuit, ce puis véoir; C'est la chose dont plus t'enhorte.

Simple te tiens en tous tes faictz Pour les mesdisans assouvir; Prens garde à ce que tu fais Et à quel fin tu peulx venir;

<sup>1.</sup> Imp.: comme. - 2. Imp.: tesbahit.

<sup>3.</sup> Exhorter; inhortari. - 4. Imp.: regarder.

Loyaulté vueilles maintenir Et honnestement te comporte; Ainsi te pourras tu chevir; C'est la chose dont plus t'enhorte.

Humble maintien, joyeux et assuré
Langaige meur, amoureux, véritable,
Habit moyen, honneste, assaisonné,
Froit en son fait, constant et raisonnable,
Hanter les bons, [les] sages et [les] preux
Refection sobre, à heure bresve table,
Fait l'homme sage et à tous gratieulx.

### Autre Ballade.

J e congnois que Dieu m'a formé Et fait à sa noble semblance; Je congnois que Dieu m'a donné Ame, sens et [la] congnoissance; Je congnois que, juste balance, Selon mes faictz jugé seray; Je congnois moult, mais je ne sçay Congnoistre d'ont vient ma follie<sup>4</sup>, Et bien congnois que je mourrai, Et si n'amende point ma vie<sup>2</sup>.

Je congnois à quel povreté Vins sur terre et yssis d'enfance; Je congnois que puis m'a presté

<sup>1.</sup> Imp.: dont ma follie vient. — 2. Imp.: ma conscience.

Dieu tant de biens en habondance; Je congnois qu'avoir <sup>1</sup>, ne chevance, Avec <sup>2</sup> moy n'en emporteray; Je congnois que, tant plus auray, Plus dolent mourray par envie; Je congnois tout cecy au vray, Et si n'amende point ma vie.

Je congnois que j'ay jà passé
Grans pointz de mes jours sans doubtance;
Je congnois que j'ay amassé
Péchés, et peu fait pénitence;
Je congnois que par ignorance
Excuser je ne me pourray;
Je congnois que trop tart viendray,
Quant se fera la départie;
« A! » diray-je, « m'amenderay, »
Et si n'amende point ma vie.

Prince, je suis en grant esmoy De moy, qui les autres chastie, Et moi-mesmes le pire say, Et si n'amende point ma vie.

Explicit.

Le poeme didactique que nous venons de réimprimer, est la traduction d'un traité latin d'Albertano de Brescia qui obtint un immense succès à la fin du moyen-age et dans les premiers temps de l'imprimerie. Hain (Repertorium bibliographicum, t. I, pp. 43-45) décrit vingt éditions de l'original imprimèes au XV° siècle à Strasbourg, Augsbourg, Cologne,

<sup>1.</sup> Imp.: qu'avoit. — 2. Imp.: Qu'avec.

Ingolstadt, Memmingen, Anvers, Paris, Louvain, Deventer et Leipzig 1. Nous croyons inutile de reproduire ici cette longue énumération, plus intéressante pour l'histoire de la typographie que pour l'histoire littéraire; nous ferons seulement observer qu'elle est incomplète. Sur trois éditions de l'Ars loquendi que nous avons vues à la Bibliothèque Nationale, l'une, celle de Gerard Leeu, 1485, in-4, manque à la liste de Hain; une autre, celle de Gerard Leeu, 1487, in-4, n'est citée par lui que dans ses Additiones. Si nous ajoutons que les éditions décrites par M. Campbell (Annales de la Typographie néerlandaise; La Haye, 1874, in-8), sous les nos 62, 63, 64, 68, ne figurent pas non plus dans le Repertorium, on pourra juger de la faveur témoignée par le public au traité qui nous occupe.

Il faut d'ailleurs remarquer que directement ou indirectement, comme toute la scolastique du moyenâge, le traité d'Albertano dérive des Catégories d'Aristote. Comme îl est facile de s'en procurer le texte 
latin 2, nous n'avons pas cru devoir le réimprimer en entier; nous n'en reproduirons ici que le 
début pour donner une idée du ton général de l'ouvrage. Le poête français, fidèle aux habitudes de son 
temps, s'est bien gardé de prononcer le nom de son 
auteur, mais il n'a pas eu pour cela la pensée de commettre un plagiat. Il avoue lui-même qu'il n'a fait

que mettre en ordre d'anciens auteurs :

2. M. Thor Sundby a donné un texte soigneusement étudié de l'Ars loquendi dans l'ouvrage intitulé: Brunetto Latinos Levnet og Skribter, Kjöbenhavn, 1869, in-8, pp. lxxxv-cxix:

<sup>1.</sup> L'Ars dicendi occupe en outre les ff. R 3 R 12 du traité intitulé: Venerabilis magistri Iohannis Gews wieneñ. Tractatus de vicijs lingue;... Nurnberge, impressus solerti industria, vigilanti opera p fratres ordinis heremitar. diuni doctoris Augustini Anno incarnationis dominice M° CCCC° LXXIX°; in-4 goth.

Rien n'y a de mon sens, fors, sans plus, l'ordonnance, Car des Dictz Anciens ay extraict la substance.

Voici l'entrée en matière d'Albertano. Nous suivons le texte de la plus ancienne édition que nous ayons eue entre les mains, de celle que Hain décrit sous le nº 394; nous avons remarqué dans les autres éditions de nombreuses variantes:

« Tractatus de doctrina dicendi et tacendi ab Albertano, causidico Brixiensi, de ore Beate Agathe compositus, sub anno M CCC LV, feria quarta post Vincula Petri.

« Initio, medio ac fini Tractatus mei assit gracia Sancti

Spiritus.

« Quoniam in dicendo multi errant, nec est aliquis qui linguam suam ad píenum valeat domare, beató Jacobo hoc testante : « Natura bestiarum et serpentum ac volucrum et ceterorum donatur et a Natura humana domata sunt; linguam autem suam nemo domare potest »; ideo ego Albertanus brevem doctrinam supra dicendo atque tacendo uno versiculo comprehensam tibi filio meo Stephano tradere curavi. Versiculus autem hic est:

« Quis, Quid, cui dicas, cur, quomodo, quando requiras. Verum quia hec verba in hoc versiculo comprehensa ponderosa sunt et generalia, et « generalitas parit obscuritatem », ut fl. de Jure fisci, 1¹ ita fidere. Ideo illa exponere et pro modulo mee sciencie, licet non ad plenum, composui dilucidare. Tu igitur, fili karissime, cum loqui desideras, a temetipso incipere debes, ad exemplum galli qui, antequam cantet, cum alis ter se percutit. In principio itaque dicti tui, antequam ad os tuum spiritus verba perducat, teipsum et omnia verba in hoc versiculo posita requiras, id est inquiras teipsum et a teipso non solum queras semel, sed iterum queras, nam istud reiteracionem significat seu denotat, ut dicas requiras, id est iterum queras. Sicut enim repetere dicitur quis, id est iterum petere; ita requirere, quasi iterum querere.

« Requiras ergo in animo tuo a teipso Quis es, quid dicere vis, utrum dictum illud ad te pertineat, an pocius ad alium, nam si ad alium pocius quam ad te dictum illud pertineat, illi dicto te immiscere non debes.... »

1. Dig. l. xlix, tit. xiv.

Le traité d'Albertano a dû être traduit dans toutes les langues de l'Europe occidentale; cependant nous ne possédons de renseignements certains que sur les traductions italiennes, néerlandaises et tchèques.

En Italie, les œuvres didactiques d'Albertano furent traduites de son temps même en langue vulgaire; mais elles n'ont été imprimées que dans les

recueils suivants:

A.) Tre Trattati d'Albertano Giudice da Brescia: il primo della dilezion d'Iddio, e del prossimo, e della forma dell' onesta vita: il secondo della consolazione, e de' Consigli: il terzo delle sei maniere del parlare, scritti da lui in lingua latina, dall' Anno 1235, in fino all' Anno 1246, e traslatati ne' medesimi tempi, in volgar Fiorentino, riveduti con più testi a penna e riscontri con lo stesso testo latino, dallo' Nferigno Accademico della Crusca. In Firenze, appresso i Giunti, 1610. Con Licenzia de' Superiori. In-4 de 6 ff. et 200 pp.

Ce recueil, publié par Bastiano de' Rossi, dit « lo 'Nferigno », a été réimprimé plusieurs fois : in Firenze ed in Mantova, 1732, in-4; Brescia, 1824,

in-8; Milano, 1830, in-16.

B.) Volgarizzamento dei trattati morali di Albertano giudice di Brescia, da Soffredo del Grazia, notaro Pistoiese fatto innanzi al 1278, trovato da Sebast. Ciampi in un codice scritto l'anno predetto, ed ora pubblicato la prima volta con illustrazione, e la giunta del Testamento in lingua volgare di Beatrice, contessa da Capraja, dell' anno 1278. Firenze, L'Allegrini, 1832, in-8<sup>4</sup>.

Voici maintenant la liste des traductions néerlan-

daises de l'Ars loquendi:

A. Boexken van die konste van spreken ende van swighen. S. l. n. d. [Haarlem, J. Bellaert, vers 1484]. In-4 goth. de 24 ff. de 27 lignes à la page, sign. a-c.

1. Le Trattato del parlare e del Facere a été imprimé en outre séparément à Venise, en 1830, in-8.

Campbell, Annales de la Typographie néerlandaise;

La Haye, 1874, in-8, no 69.

B. Konste om te leeren spreken ende swyghen alst tijt is. — [A la fin :] Gepreyndt te delf in hollant. [Jac. Jacobsz v. d. Meer, 1487 ou 1488], in-4 goth. de 24 ff. de 27 lignes à la page, sign. a-c.

Campbell, nº 70.

C. ¶ Die conste om te leeren spreken ende swi // gen alst tijt is. - [A la fin :] ¶ Voleynt en geprent te Delf in Hollant. S. d., in-4 goth. de 24 ff. de 27 à 28 lignes.

Campbell, no 71.

D. Dit is een konste om te leren // spreken eñ swighen alst tijt is. - [A la fin :] Hier eyndet Die konste van swighen en || spreken. Gheprent tots hartoghenbosch [by Ger. Leempt van Nijmegen], s. d., in-4 goth. de 24 ff. de 27 lignes à la page, sign. a-c.

Campbell, no 72.

Les œuvres morales d'Albertano furent traduites en tchèque au XVº siècle. Jungmann (Historie Literatury českė; w Praze, 1849, in-8, p. 111) décrit deux manuscrits complets qui en ont été conservés. L'Ars loquendi et tacendi a même été imprimé, et

l'on en connaît deux éditions :

A. O řádném mluwení a mlčení. W Plzni, 1502. in-8 goth.

B. O řádném mluwení a mlčení. W Plzni u Iana

Peka, 1528, in-8 goth.

Le plus important ouvrage d'Albertano n'est pas l'Ars loquendi, c'est le Liber consolationis dont le texte latin a été récemment publié par M. Thor Sundby 1.

1. Albertani Brixiensis Liber Consolationis et Consilii, ex quo hausta est Fabula Gallica de Melibeo et Prudencia, quam, anglice redditam et The Tale of Melibe inscriptam, Galfridus Chaucer inter Canterbury Tales recepit. Edidit Thor Sundby. Pro Societate Chauceriana. Londini (ou avec un titre abrégé : Havniæ, apud Andr, Fred Höst et filium), 1873, in-8.

### 368 L'ART ET SCIENCE DE BIEN PARLER.

Ce traité, à propos duquel il nous suffira de renvoyer aux recherches du savant romaniste danois, a été le prototype du Livre de Mélibée et Prudence, autrefois attribué à Christine de Pisan (cf. Brunet, Manuel, t. III, col. 1589-90), mais que MM. Paul Meyer et Thor Sundby ont cru pouvoir restituer à Jean de Meung. Il est fort possible que notre petite pièce doive également être réunie aux œuvres de ce poēte.





## Le Testament de Jenin de Lesche, qui s'en va au Mont-Sainct-Michel.

Le titre du Testament de Jenin de Lesche est bien connu des bibliophiles par le Catalogue de la vente La Vallière (t. II, p. 345, n° 3084) et par l'article du Manuel de Brunet (t. V, col. 732), mais il était au nombre de ces raretés qu'on connaît de nom et qu'on ne voit jamais. Nous le réimprimons aujourd'hui d'après l'exemplaire de notre Biblio-

thèque Nationale (Y. 4418. C. Rés.).

Il eût été fort intéressant de trouvér des détails sur l'antique abbaye normande dans une pièce imprimée à la fin du XV siècle; mais, comme on pouvait bien le supposer, il n'est question du Mont-Saint-Michel que sur le titre de notre plaquette. Aussi n'avonsnous pas à nous occuper ici des anciens pèlerinages dont le Mont-Saint-Michel était l'objet. On rencontre néanmoins dans les premiers vers de notre texte une indication, en apparence assez vague, et qu'il n'y aurait pas lieu de relever si elle ne se rapportait à un acte de dévotion qui semble particulier à cette localité:

Comme vray pèlerin du Mont Saint-Michel, où les enfans vont, Le plus souvent sans croix ni pille.

P.F. X.

Nous avons en effet la relation d'un certain nombre de pèlerinages d'enfants allant en troupes au Mont-Saint-Michel. M. Léopold Delisle (Memoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XVII, 1850, pp. 388-94) a cité ceux de 1333 et de 1457, et l'on peut aussi consulter sur ce point le premier volume de l'Histoire du Mont-Saint-Michel de Dom Huynes que vient de publier la Société de l'Histoire de Normandie (pp. 100-3, 104-8, 124-6).

Ce sont peut-être aussi des enfants que les galopins de cet article des Comptes royaux publiés en extraits par M. Vallet de Viriville à la suite de son édition de Jean Chartier (t. III, 317) <sup>4</sup>:

« Monseigneur le Régent, pour argent donné aux galopins de la Cuisine pour aller au Mont-Saint-Micael au temps de Karesme, mercredi 5 février

(1421); argent, 16 sous. »

Notre pièce à paru sans date. M. Campeaux, qui l'a connue et qui en cite quelques vers dans son étude sur François Villon, Paris, 1859, in-8°, pp. 31-2,—après avoir dit que Villon a peut-être connu le Testament de Jean Régnier, sieur de Guerchy, contenu dans les Fortunes et adversitez de cet auteur composées en 1431, mais imprimées seulement en 1526 (voy. Brunet, t. IV, col. 1187, vo Regnier, et Catalogue du Baron J. Para [Pichon], 1869, n° 454),—ajoute ces mots: « Je ne serais pas étonné que Villon eut connu une autre petite pièce du même genre qui a pour titre le Testament de Jenin de Lesche..., car, bien que je n'en puisse pas donner la preuve, j'incline à la croire antérieure à l'œuvre de Villon. C'est le testament d'un jeune bourgeois de Paris, qui, etc. »

Il nous est impossible d'admettre cette opinion, et l'antériorité du chef-d'œuvre de Villon ne nous semble

<sup>1.</sup> Chronique de Charles VII, roi de France, par Jean Chartier, nouvelle édition, etc. Paris, Jamet, 1858, 3 vol. in-12.

pas difficile à établir. On sait l'accueil que reçurent du public le Grant et le Petit Testament, des qu'ils furent popularisés par l'imprimerie. Souvent le titre d'une composition littéraire est le principal élément de son succès; la rubrique du Testament avait réussi, le Testament fut à la mode. Chaque rimeur voulut écrire le testament de quelqu'un ou de quelque chose. Nous avons le Testament de Taste-vin, le Testament de Ragot, le Testament de la Guerre et tant d'autres. Nous avons réimprimé dans ce volume le Testament de Levrault et le Testament de l'Oyson; toutes ces pièces sont calquées sur l'œuvre de Villon; aucune pourtant ne s'en rapproche plus que le Testament de Jenin de Lesche. N'est-il pas naturel de penser que cette pièce aussi n'est qu'une imitation du maître et non pas l'ébauche qui sui a servi de modèle? La forme des vers à rime plate est l'indice d'une composition du XVI e siècle; un poëte du XV e siècle aurait adopté de préférence la strophe de huit vers. Les pèlerinages d'enfants, dont nous avons trouvé de nombreuses mentions remontant au XVe siècle, se sont continués beaucoup plus tard. Les rédacteurs du Dictionnaire de Trevoux (vo Michel) constatent que cet usage subsistait encore de leur temps : « Les jeunes garçons du peuple, » disent-ils, «vont en pèlerinage à S. Michel.» Si tous ces arguments ne suffisaient pas pour

démontrer que notre pièce est postérieure à Villon, le nom de Jenin de Lesche nous fournirait à lui seul une raison péremptoire. Ce personnage p'était pas un être imaginaire, mais un pauvre fou contemporain de Caillette, et par conséquent de Louis XII et de François I<sup>ex</sup>. Un passage du *Trespassement* de Caillette que nous publions ci-après, nous apprend que Jenin de Lesche survécut à son collègue et ami, mort

en 1514:

Jenin de Leche, sot assez fantastique, Saichant la mort de son ami Caillette. . . Ne sçait quasi où il fault qu'il se mette. Le Testament est donc non-seulement imprimé, mais écrit sons François I<sup>es</sup>.

Voici maintenant la description bibliographique de la pièce :

Le testamet de lenin de les ji che qui sen va au mot Sauct Michel. Et princremet — [An recto du dernier i. ] On les vent a Paris en la j, rue neujue nostre Dame a Len-j seigne de lescu de France. S. d. [vers 1525], pet. in-8 goth. de 4 ff. de

20 lignes à la page pleine.

Au verso du titre, un bois représentant un homme à longs cheveux, découvert et agenouillé devant une femme et un homme; ce dernier personnage est coiffé du chapeau rond mis à la mode par Louis XI.—Au verso du 4º f., un bois représentant un homme, libraire ou changeur, placé derrière un comptoir, la main droite sur un livre, et parlant à un autre homme, lequel met la main sur l'épaule d'un enfant. Comme le bois n'est pas fait pour le livre, il u'y faut pas voir Jenin de Lesche avec l'un des enfants dont il parle.

Le Testament de Jenin de Lesche qui s'en va au Mont-Saint-Michel.

omme vray pèlerin du Mont Saint-Michel, où les enfans vont Le plus souvent sans croix ne pille, Moy, comme saige et habille,

Conducteur comme suffisant De ma compaignie, pensant Que aussi tost meurt veau que vache, De paour que ne soye 1 trouvé lasche

1. Imp.: soyes.

Et que [je] ne meure intestat, Sain 1 d'entendement, en estat De bon pélerin habillé<sup>2</sup>, Se je suis par la Mort hallé 3, En faisant ce très beau voyaige, Je requiers de très bon couraige A mes bons amis de Paris, Qui de ma mort seront marris, Que mon corps soit allé quérir Où la Mort me viendra férir, Et soit à Sainct-Innocent mis Tout au plus près de mes amys. Se je suis noyé en la mer, Je buray de ce jus amer, Mais je pry à mes compaignons Qu'ilz me cherchent ès environs Et que je soye rapporté Au lieu que j'ay dessus noté, S'ilz ne sont périz <sup>5</sup> avec moy.

Item j'ordonne que pour moy Mes amys facent dire messes En leurs églises et parroisses Et qu'ilz viennent au devant du corps Habillement <sup>6</sup> jusques dehors De ceste ville honnestement.

Item donne mon habillement A maistre Pierre Bourguignon, Qui me semble bon compaignon;

<sup>1.</sup> Imp.: Moy sain. — 2. Imp.: et habillé. — 3. Halé, tiré. — 4. Imp.: cres.— 5. Imp.: perilz.— 6. C'est-à-dire habilement.

Mon bourdon, aussi ma malette, Et le chapeau dessus ma teste; A maistre Jacques le Bossu, Car je sçay bien que, s'il eust sçeu, Il fut venu avecques moy; Je sçay bien la raison pour quoy.

Item laisse à Colas (le) Baveulx, Qui le plus souvent est morveulx, Mon beau hauberjon de Sainct Jacques 2.

Item, plus oultre ce et avecques,
Je laisse ma grosse bouteille
Qui est, ce 3 croy, la nompareille
Où jamais je boutay les lèvres,
A maistre Alain, car les fièvres
Il a, s'il ne boit à grant traictz.
Elle luy duict, je vous prometz,
Et aussi font mes patenostres,
Qui sont plus belles que nul' aultres,
Qu'il portera sans dire mot.

Item je laisse au bon Guillot Ma besasse de canevas.

Item j'ordonne ung aultre cas Quant au regard du luminaire; Il ne m'en chault s'y en a guerre, Car aussi bien ne verray goutte.

Item de sonner, somme toute,

1. Diminutif de Haubert, cotte de mailles.

<sup>2.</sup> Saint-Jacques-de-Compostelle ou Santiago, célèbre au moyen-âge pour les armes en acier trempé qui s'y fabriquaient. — 3. Imp. : se. — 4. Imp. : sont.

Je croy que m'en passeray bien, Car aussi bien n'en orray rien.

Item fault bien trouver moyen Que je soye porté grant erre<sup>1</sup> Dedans Sainct-Innocent en terre, Car je ne seroye<sup>2</sup> aller.

Item je vueil, à bref parler, Que l'on ne chante nullement, Car croire povez fermement Que n'auray pas le cueur en joye.

Item pour ce que n'ay 3 monnoye, Ne escus pour payer barbiers, Qui ont par plusieurs jours entiers Besongne au mal de ma cuisse, S'il advient qu'en chemin périsse, Je leur délaisse tout ce mal Affin qu'ilz puissent mont et val A tout jamais parler de moy.

Le testament de bonne foy Je vueil qu'il sortisse effaict Et qu'il soit accomply et faict Par mes exécuteurs, qui sont Mes maistres, et lesquelz me font Du plaisir autant qu'à nul homme; Lesquelz pour le présent je nomme;

<sup>1.</sup> Grand train, M. A. Schéler (Dictionnaire d'étymologie, Paris, Maisonneuve. 1873, in-8°) fait dériver le mot erre du verbe latin iterare.

<sup>2.</sup> Au sens de saurois; ce serait une leçon meilleure de lire y aller. — 3. Imp.: je n'ay.

## 376 TESTAMENT DE JENIN.

C'est le trippier Sainct-Innocent; Comme je croy, il est décent Pour subvenir à mon affaire, Car je l'ayme comme mon frère.

Faict par Maistre Jenin de Lesche.

On les vent à Paris en la rue neufve Nostre Dame, à l'enseigne de l'Escu de France.





# La Vie et Trespassement de Caillette.

Pierre Rivière dès 1497, met son portrait en regard de Seigni Joan, pour opposer les modes anciennes.

Dans la ballade, écrite vers 1513 par Marot « dans le temps qu'il apprenoit à écrire au Palais de Paris »,

il est dit :

Bref, si jamais j'en tremble de frisson, Je suis content qu'on m'appelle Caillette,

et en note, Lenglet-Dufresnoy (Ed. de 1731, in-4°, II, 8) rappelle ce passage de la Ménippée: « Et n'est sans cause que les autres nations nous appellent caillettes, puisque, comme pauvres cailles coiffées, c'est-à-dire femmelettes, et trop crédules, les Prédicateurs et Sorbonistes... nous font danser dans le retz des Tirans. »

Erasme a cité son nom; Rabelais l'a définitivement consacré par le récit du jugement, digne de Salomon et de Sancho-Pança, rendu par Seigni Joan, fol insigne de Paris, bisaïeul de Caillette. Chacun con-

naît le joli conte de Bonaventure Desperiers, où il est question de Caillette et en même temps d'un autre fou nommé Polite, qui était le bouffon de l'abbé

de Bourgueil<sup>1</sup>.

Dreux du Radier, dans l'Histoire des Fous en titre d'office qui figure dans ses « Recréations historiques, critiques, morales et d'érudition » (Paris, 1767, 2 vol. in-12), dit très-justement que notre héros était de la nature « de ces Fous imbécilles dont la naïveté est telle que leurs actions ou leurs réponses ont quelque chose d'aussi amusant que la vivacité et

l'esprit des autres. »

M. Paul Lacroix dans sa notice sur les Fous des Rois de France, réimprimée dans les « Curiosités de l'Histoire de France » (Paris, Delahaye, 1858, in-16, p. 95-7 et 166-9), en a aussi parlé en détail. La pièce gothique du XVI siècle, en insistant sur la simplicité de Caillette, ajoute un renseignement bien précieux. Elle nous apprend la date exacte de sa mort arrivée à l'Hôtel-Dieu de Paris. le 26 août 1514; Caillette n'est donc pas absolument le contemporain, mais plutôt le prédécesseur de Triboulet.

Nous donnons cette pièce d'après l'original de la Bibliothèque nationale, Y. 4481 + B. Rés., dont voici la description bibliographique :

La vie et trespasse- // ment de caillette. — ¶ Finis. S. I. n. d. [Paris, vers 1525]. Pet. in-8 goth. de 4 ff. de 25 lignes à la page.

Il existe dejà de cette pièce une réimpression figurée. exécutée chez Pinard, en 1831, par les soins de MM. Giraud et Veinant, et tirée à 42 exemplaires. dont 32 sur papier de Hollande, 4 sur papier de Chine bleu azuré, 4 sur papier de Chine jaune paille et 2 sur vélin.

1. Voy. Des Périers, éd. Jannet, t. II, nouvelle L. pages 14-7.

## La Vie et Trespassement de Caillette.

n passant temps, fuyant oysiveté, Me suis voulu ce jourduy entremettre La vie descripre d'un fol, qui a été Bien cinquante ans en Paris la cité,

Et, pour ce faire, j'ay voulu peine mettre; Jamais ung tel ne fut, ne pourra estre, Car, pour tout vray, par faulte de bon sens Il estoit dit le Roy des Innocens.

Celuy dont parle 4 estoit nommé Caillette,
Très bien congneu des grans et des petis;
Entour les Halles a eu mainte 2 caillette 3,
Du mol 4, des trippes, et sans payer maillette 3,
Tant de tripières que garsons aprentis;
Chascun tachoit fournir ses apétis;
Il n'estoit pas la petite merdaille,
Qui ne tachoit à lui donner vitaille.

Innocent fut, vivant en innocence,
Comme chascun le sçait de vérité;
Le veoir, l'ouyr on prenoit grant plaisance,
Et luy donnoit chascun pain et pitence,
Considérant sa grande povreté.
Dedans Paris, maint yver et esté,
Ledict Caillette a regné et vescu,
Aymant tousjours tournois mieulx qu'un escu.

- « Papa, mamen » estoit tout son langaige; « Tournois, têtet » sonnoit le carillon, Puis dandinoit et disoit de courage:
- 1. Imp.: Celuy dont je parle. 2. Imp.: maintes. 3. Imp.: du moiz. 4. Du lait caillé. 5. Diminutif de maille.

## 380 VIE ET TRESPASSEMENT

Peignés, vuydez »; c'estoit le sien usage;
 Et ne visoit à acquérir billon;
 Si fin ne fut qu'estoit Françoys Villon;
 Ce néantmoins, il monstroit par manière
 Qu'il aymoit mieulx du vin que de la bière.

Quant il avoit son godet <sup>1</sup> soubz l'aisselle Et en sa main tenoit une branchette, Chascun disoit : « C'est toute sa vaiselle, » Car le godet de hanap et d'escuelle Servoit souvent à ce povre Caillette; Autant avoit comme Colin Bavette. Se usurier fut, c'estoit d'abillemens, De sa jaquette et fins accoustremens.

Si d'avanture eut eu 2 quelque Bourgois Qui eust volu luy 3 donner ung patart, Pas ne l'eust pris, mais trop bien ung tournois, Pour achepter des poires ou des noix, Il l'éust prins et ne eust esté fétart <sup>4</sup> Parmy les rues estoit, matin et tart, Sans trébucher, combien qu'il fut bien yvre; De tous ses faitz on feroit un gros livre.

Or avoit-il si bon entendement Que oncques ne sçeut en sa vie sçavoir, Pour quelque peine ou quelque avancement, « Ave Maria » dire tant seullement, Combien qu'i fist de l'apprendre 4 devoir; Ce néantmoins, on le véoit mouvoir,

<sup>1.</sup> Voir la note 1, page 134.
2. Au sens de: S'il y eut eu. — 3. Imp.: Qui luy eut volu. — 4. Festard, lent, sot, « sluggish, drowsie, dull, slow, etc. » Cotgave. — 5. Imp.: la ptendre.

Disant : « Jésus » trois fois par révérance; C'estoit de luy tout la plus grant science.

Bien estoit duyt de trouver la maison D'ung bon Bourgois, homme bien renommé, Qui l'a vestu en la froide saison Et luy donnoit pain, vin à grant foison, D'ont à jamais il doit estre nommé Père des povres, prisé et estimé, Car pour certain, en ce faict n'y a fable, Ledict Bourgois luy fut moult charitable.

Petis enfans y 1 prenoient leur plaisir
Et luy disoient: « Sus, mouche-toy, Caillette. »
Incontinent Caillette aloit saisir,
Pour soy moucher trop mieulx à son desir,
A belles mains la sienne chemisète,
Et, se faisoit, il monstroit sa coullète,
Et ses dandrilles, dont chacun se rioit,
Quant en ce 2 point faire [l']on le v[é]oit.

Mauvais garsons lui faisoient de la peine Et luy gectoient force boue et de terre Et commetoient vers luy mainte trudaine<sup>3</sup>, Mainte malice, aussi mainte fredaine, Luy avansant bien souvent ung caterre<sup>4</sup>; Mais, se Caillette rencontroit une pierre, Tel l'achetoit qui riens n'en povoit mais<sup>5</sup>; On ne verra son pareil à jamais.

Imp.: ilz. — 2. Imp.: se.
 Moquerie, ineptiæ. — 4. Catarre.

C'est-à-dire: Tel qui n'avait rien jeté à Caillette, achetait, sans le vouloir, et recevait la pierre que renvoyait Caillette et que celui-ci jetait, pensant la renvoyer à ceux qui le tourmentoient.

## 382 VIE ET TRESPASSEMENT

Tout homme fut de luy nommé son père, Quant luy faisoit aulcun soulagement; Toute nourrice il appelloit sa mère Et luy mettoit, si povoit, par magnière Sur les mammelles la main bien gentilment; Incontinent s'en fuoit roidement, Disant : « Hen! hen! mamen, ne batés pas », Et 4 s'en fuoit, en courant le grant pas.

On l'a mescreu d'avoir a esté paillard Et qu'il avoit éu la compagnie De quelque fille, car assez gros billard Ce sot avoit, mais quelque babillard Avoit ce fait, qui tout le cas desuie. C'est une chose que tout chascun regnie; Trop sot estoit pour avoir besongné, Et croy pour vray qu'i s'en est eslongné.

S'on luy disoit : « Caillette, où est l'enfant ? » Il respondoit tout-à-coup : « Il est mort, » La teste et tout, ha! le petit fant fant. » Mais l'innocence qu'il ent ce fait deffant; De tel meffait le mescroire on a tort; Tout luy fut ung, joye, noise ou discord; Il ne visoit, en gros ne en destal, Pourveu qu'il seust trouver ung hospital.

Or est Caillette de ce siècle passé; En l'Ostel-Dieu, en l'an mil et cinq cens Avec quatorze, la Mort l'a embrassé. Plus n'est Caillette, mais nommé trespassé;

1. Imp. : En. — 2. Imp. : dauoir.

3. Imp. : lefant.

Comme les aultres qui plus avoient de sens, Il a quicté ses terres et ses cens ; Mort l'a surpris, comme s'il fust bien sage; La Mort prent tout, car c'est le sien usage.

Enterré est dedans une chappelle
De Nostre-Dame à Saint-Barthélemy,
Il n'est raison que ce fait on recelle,
Mais que bien tost le cas on vous révelle.
Son corps est là transi et endormy,
Tout au moyen de celluy bon amy
Qui a payé bien plantureusement
Tout le convoy et bien honnestement.

Petis enfans faisoient grans pleurs et cris Disant ainsi: « Helas! Caillette est mort. » Hélas, hélas! la Mort l'a huy <sup>2</sup> surprins; » Allons le voir avant que huy soit prins » Des fossoyeurs; allons y par acort. » Bref, les enfans faisoient tel desconfort Que impossible est quasi de bien le croyre; Je le sçay bien, car je l'ay en mémoire.

Or, prions tous Jésus et Nostre-Dame Qu'i luy doient lassus aux Cieulx sa gloire, Qu'i ne permette estre perdue l'ame, Et qu'i la mette en son répositoire. Comment il est à tous [chose] notoire <sup>3</sup> Mort destruit tout, et le fol et le saige, Et si ne vise quel est le personnage <sup>4</sup>.

Petis enfans, c'est pour vous souvenir

1. Imp.: sens. — 2. Imp.: huyt. — 3. Imp.: notaire — 4. Il manque un vers à cette strophe.

## 384 VIE ET TRESPASSEMENT

Qu'on doit prier pour tous les trespassez; Vuillez luy doncques, s'il vous plaist, subvenir; A prier Dieu plaise vous maintenir, Car vous mourrez avant cent ans passez, Honnestement, si dessus luy passez, Occupez-vous pour lui faire prière, Tant que serez en ce ' val de misère.

Explicit.

#### BALLADE.

Jénin de Lèche, sot assez fantastique,
Saichant la mort de son amy Caillette,
Plus insensé que n'est ung frénastique,
Ne sçait quasi où il fault qu'il se mette;
Son compaignon Rabitu il regrette
Et Maistre Estouppe pour gémir tendrement,
Le bon Jénin à [?] tout sa brouette²,
Pour aller tous en son enterrement.

Il fist regretz devant tous en publicque; Son cueur soupire, se débat et hallette; Après ses plains d'un autre costé picque, Sans croix ne pille, sans argent ne maillette 3;

1. Imp. : se.

2. Faut-il inférer de là que Jenin de Lesche, dont on vient de lire le Testament, était ou se faisait passer pour impotent, et se faisait voiturer dans une brouette? — Ajoutons que dans une Response à Charles Huet (Pièces du diférent de Sagon et de Marot, Bibliothèque de l'Arsenal, B. L. 6427 A), le nom de Jenin de Lesche est employé comme une injure:

Regardez cy la villanie De ce gentil Jenin de Lesche.

4. Sans la moindre petite maille.

Celluy Jénin incontinant souhaite, Son bon amy Gringolet vistement, Et maistre Guy avec Colin Bavette, Pour venir tous à son trespassement.

Le veoir ainsi bétourné<sup>4</sup>, lunatique, Se esbahissoit maint garson et fillette; Puis par courroux il bailla une clicque<sup>2</sup> A ung garson, au coing d'une ruette<sup>3</sup>, Après soubdain plus hault qu'une trompette Crier commence, tant qu'il peut haultement, Qu'on se hatast, tant fol comme follette, Pour venir tous à son trespassement.

Prince, ce fol il faut qu'on entremette Exécuteur tout seul du testament, A celle fin que nul ne se desmette Pour venir tous à son enterrement.

### L'EPYTAPHE.

Cy gist Jehan Carrelin 4 dit Caillette,
Povre innocent, qui une 5 maillette
N'acquesta cy-bas en ce monde;
Le povre homme pur, net et monde
De ce siècle-cy trespassa,
Car oncques nul mal ne pensa;
Povre estoit de biens et de sens,
Et trespassa l'an mil cinq cens
Quatorze, d'aoust le vingt-sixiesme;
Prions à Dieu qu'il ait son ame.

Amen.

<sup>1.</sup> Ahuri. — 2. Claque. — 3. D'une petite rue. — 4. Prononcez Jean Carlin; les vers sont de huit pieds. — 5. Prononcez: qu'une.

#### LE TRESPAS.

Or prist-il fin l'an mil cinq cens quatorze
En l'Hostel-Dieu le vingt-sixiesme aoust,
Jour Saint Bénard, aussi bien dire l'ose;
Sa dernière heure après midy fut close
Par Attropos, qui la vie nous toult;
Povre ou riche n'espargne, car elle prent tout
Car il n'y a Conte, Duc, Roy ne Pape,
Qui de ses mains autrement [se] reschappe.

### LE CONVOY.

Convoyé fut par clercz et chappelains,

Ainsi que de coustume on fait à tous humains,

Jusques à Nostre-Dame-des-votes 4,

Où il va maintes personnes dévotes

Et son corps repose en ce lieu-là;

Donnez-luy ung Are Maria.

### Finis.

1. La chapelle Notre-Dame, dite d'abord des Voûtes, et ensuite de la Fontaine depuis 1525, ne faisait pas partie de l'église même, qui fut reconstruite au commencement du xvi\* siècle; la chapelle Notre-Dame était derrière S. Barthélemy, et l'on y allait par une ruelle. (Lebeuf, éd. Cocheris, II, 261-2; cf. Piganiol, I, 527.)



#### ADDITIONS.

Page 61:

Depuis que la note sur l'imitation allemande du Procès des Femmes et des Puces a été imprimée, nous avons eu connaissance d'une composition macaronique allemande, relative au même sujet, dont on nous a communiqué les deux éditions suivantes:

A.) Flochia // Gedichtum Versicale // de Flochis // schartzis illis Thiriculis qui omnes fere // Menschos Mannos Weibras Jungfras Kindros, etc. // behupfere spitzibus suis Schnablis stechere // et beisere solent : // Auctore // Greisholdo Knick Knackio Flohlando. — Finis. Absque nota [circa 1590], in-4 de 4 ff. non chiff. de 34 lignes à la page (sauf le 4° f. dont la justification est de 39 lignes), sign. A.

Au titre une gravure en taille-douce représentant treize femmes cherchant leurs puces. Ces treize femmes sont placées dans différents petits bâtiments, et leurs attitudes sont aussi variées que libres.

(Bibliothèque de M. Moehl, à Paris.)

B.) Floia // cortum versi- // cale, // De Flois swarti-

B.) Floia // cortum versi- // cale, // De Flois swartibus, illis deiriculis [sic], quæ omnes // fere Minschos, 'Mannos, Weibras, lungfras, // &c. behuppere, & spitzibus suis schnaf- // lis steckere & bitere // solent. // Authore // Gripholdo Knickknackio // ex Floilandia. // Anno M. D. XCVII [1995]. S. l., in-4 de 6 ff. non chiff. de 26 lignes à la page, sign. A, caract. ital.

Le titre est entouré d'une élégante bordure; on y voit un bois représentant un homme et une femme cherchant leurs puces au milieu d'une chambre.

(Bibliothèque de M. Turner à Londres.)

Voici le début de ce poême singulier : Gedichtum versicale de Flochis.

Angla Flochosque canam, qui wachsunt pulvere schwarzo, E wasroque simul fliessente et schweisside warmo, Multipedes thieri, qui possunt hupfere longe: Non aliter, quam si fluglos natura dedisset. Illis sunt equidem, sunt, inquam, corpora kleina. Sed mille erregunt Menschis martrasque plagasque. Cum stekunt schnablum in leibum, blutumque rubentem Exsugunt; Homines sic sic vexierere possunt: Et quæ tandem illis pro tanta lonia restent Vexeritate, et quem nemmant per vulnera todum. Sunt variæ martræ, quibus ob sua sünda suamque Ob mutwillitiam Menschos abstrusit acerbè Ille Deus, Cœlum et sternos qui fecit et erdam : Hunc stichit schlangus, lauffit dollhundus in illum, Beissit et in leibum, ut cognatur reddere geistum: Ast alium Wolffus frissit; Bærusque zureissit; Hic habet innumeros læusos, et tempore nullo Frewdam habet, hi lauffunt per kleidros et malè beissunt...

Pages 194-205:

Lorsque nous avons réimprimé les petits poêmes de Philippe de Vitry et de Pierre d'Ailly auxquels Villon a répondu dans ses Contredictz de Franc-Gonthier, nous avons du nous borner à reproduire le texte donné par Prosper Marchand, sans avoir eu la bonne fortune d'en découvrir une ancienne édition. Nous venons d'être assez heureux pour en trouver une au Musée Britannique, où elle est cotée :

45. b. 30. 831. En voici la description :

Philippus de vitriaco // Episcopus meldensis. — [Au verso du 1er f., 11e et 12e lignes; Latinum super eodem, // .N. de clamengiis : — [Au verso du 2º f., 11º et 12º lignes : | Sequitur contrarium seu // materia contraria prime - [Au recto du 3° f. :] Petrus de aliaco // episcopus Cameracen - [Au verso du 3° f., 11° et 12° lignes :] Latinum super eodem // .N. de clamengiis : - [Au verso du 4° f. : J. Explicit : // Latinum magistri Nicolai de //
clamengiis super duabus // materiis contrariis in // significacione. Impressum // Anno dni millesimo cccc // nonagesimo. die quarta // Septembris. S. l., in-4 goth. de 4 ff., dont la page la plus pleine contient 24 lignes, sign. a.

Le texte, imprimé en gros caractères, est très-correct.



# TABLE DES PIÈCES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

| Avertissement                                                                                                                                                                                     | i  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 212. La Complaincte du Petit Monde. On les<br>vend à Paris, à la rue Sainct-Estienne<br>des Grecz, devant le Collège de Ly-<br>sieux, à l'enseigne de la raquette, par<br>Bonaventure Guillotoys. | 3  |
| 213. Le vin du Notaire qui a passé le Testa-<br>ment de Quatre-Tournoys                                                                                                                           | 9  |
| 214. Apologue nouveau du Débat d'Eole et de<br>Neptune, contenant les dangers de la<br>Court. On les vend à Paris en la rue<br>neufve Nostre-Dame à l'enseigne<br>Sainct Nicolas (1545)           | 18 |
| Avec une note sur l'interprétation histo-<br>rique de cette pièce, relative à l'amiral<br>Chabot                                                                                                  |    |

| 390  | TABLE DES PIÈCES                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 215. | Le Debat de l'Yver et de l'Eté.  Différent de celui qui est imprimé dans le tome VI. Avec une note de M. Emile Picot sur les imitations étrangères.                                                                                                                     | 41       |
|      | Deux chansons spirituelles pour le temps de Carême                                                                                                                                                                                                                      | 54       |
| 217. | Le Procès des Femmes et des Pulces,<br>composé par un Frère Mineur pèle-<br>rin, retournant des Hirrelendes, où<br>il apprint la vraye recepte pour pren-<br>dre et faire mourir les Pulces, la-<br>quelle sera déclairée cy après à la def-<br>finition dudict Procès. | 61       |
|      | Note additionnelle sur un poëme maca-<br>ronique allemand, en l'honneur des<br>puces.                                                                                                                                                                                   |          |
| 218. | Le Règne de Fortune, auquel est mon-<br>trée la nature et puissance d'icelle,<br>affin que l'homme porte paciemment<br>tout ce qui luy adviendra.                                                                                                                       | 387      |
| 219. | Le Moyen de soy enrichir, profitable et<br>utile à toutes gens, composé par<br>Maistre Françoys Girault.                                                                                                                                                                | 77<br>85 |
| 220. | Le Médecin Courtizan, ou la nouvelle<br>et plus courte manière de parvenir à<br>la vraye et solide médecine. A Mes-<br>sire Dorbuno. A Paris, pour Guil-<br>laume Barbé. 1559.                                                                                          | 96       |
|      | Avec des notes du Docteur Alfred Fournier.                                                                                                                                                                                                                              | 90       |
| 221. | La Description du merveilleux conflict<br>et très cruelle bataille faicte entre les<br>deux plus grands Princes de la Ré-<br>gion Bufatique, appellez Caresme et                                                                                                        |          |
| 222. | Charnaige                                                                                                                                                                                                                                                               | 110      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |



|             | CONTENUES DANS CE VOLUME.                                                                                                                                                                         | 391  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | Françoys le Levrault, Sergent royal en la Sénéchaussée de Guyenne                                                                                                                                 | 1 28 |
| 23.         | Le double des Lettres des Verdz Galans, avec les Ditz de Chascun                                                                                                                                  | 147  |
| 24.         | La terrible Vie, Testament et fin de l'Oyson                                                                                                                                                      | 159  |
| 25.         | Le Procès des deux Amans, plaidyant<br>en la Court de Cupido la grâce de<br>leur Dame. Faict par Bertrand Des-<br>marins de Masan                                                                 | 170  |
| 26.         | Le Banquet du boys                                                                                                                                                                                | 193  |
| _           | Note additionnelle                                                                                                                                                                                | 388  |
| <b>:7</b> . | La vray disant Advocate des Dames.                                                                                                                                                                | 225  |
| 19.         | La femme mocqueresse mocquée                                                                                                                                                                      | 269  |
| ю.          | Le Monument des François morts dedans<br>Luzignen durant le siège. A la Ro-<br>chelle, par Pierre Haultin, 1575.                                                                                  | 276  |
| ι.          | La Vie sainct Jehan Baptiste                                                                                                                                                                      | 295  |
|             | Ung Traictiez en brief de la Deffianche<br>du Roy de Franche faicte au très<br>noble Empereur Charle, et la Res-<br>ponse dudit Seigneur                                                          |      |
| -           | La Deffianche faicte au très puissant<br>et noble Empereur Charles de par le<br>Roy de Franche et Roy d'Engleterre;<br>et aussi la Response du très noble<br>Empereur suz la ditte Deffianche (en | 305  |
| :3.         | prose)                                                                                                                                                                                            | 321  |
| .,,         | soy taire                                                                                                                                                                                         | 351  |

| 392 | TABLE | DES | Pièces. |
|-----|-------|-----|---------|
|-----|-------|-----|---------|

| 234. | Le Testament de Jenin de Lesche qui<br>s'en va au Mont-Saint-Michel |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|
| -    | s'en va au Mont-Saint-Michel                                        | 30 |
| 235. | La Vie et Trespassement de Caillette.                               | 37 |

FIN DU TOME DIXIÈME.



.

.

.

**3** 





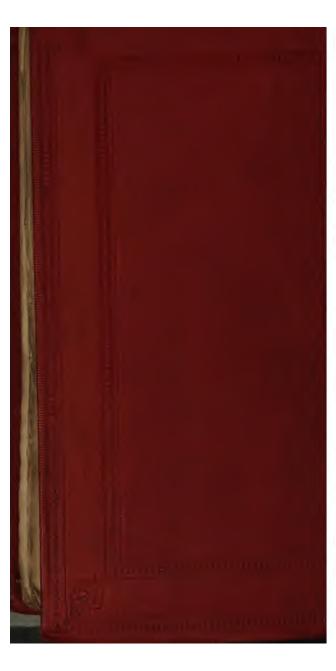